









сноіх

DE

## CHANSONS ET POÉSIES

WALLONNES.



CHOIX

3742

DE

# CHANSONS ET POÉSIES

SETTOSSAT

(FAYS DE LIÉGE)

Recueillies par MM. B\*\*\* et D\*\*\*.

Baillenx J. + Dejardin a. J.

LIÉGE.

IMPRIMERIE DE FÉLIX OUDART, Éditour de la Revne de Livye.

1844



Les formalités voulues par la loi ont été remplies.

64189



### TABLE DES MATIÈRES.

|        |                                        | Pages. |
|--------|----------------------------------------|--------|
| Préfac | B                                      | ix     |
| Erreur | s et omissions.                        | xxi.   |
| I. I   | Pierrot et Lisette                     | 1      |
| II.    | Novelle Chanson di Danse de predican   |        |
|        | forquity qui volè daré leu naren so le |        |
|        | purlog del catholik cité di Lig (16)   | 7      |
| ш.     | Les Prussiens (1815)                   | 13     |
| IV.    | Noel                                   | 17     |
| v.     | Chanson anti-révolution naire (1797)   | 23     |
| VI.    | Li Sav'tî                              | 29     |
| V11.   | Li Clokî d' St-Lambiet                 | 31     |
| VIII.  | Le Salazar Liégeois (1632)             | 33     |
| IX.    | Pasqueye so l'moûteûre et les impôts   | 41     |
| x.     | Le Seigneur et la Bergère              | 46     |
| XI.    | L'homme so l'âgne                      | 49     |
| XII.   | Noel                                   | 55     |
| VIII   | Chancan du nanti anistagnata (1790)    | 60     |

|                                                                                                                   | Pages. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| XIV. Complainte des Paysans Liégeois, sur le<br>ravagement des soldats, suivie d'une<br>plaisante débauche (1631) | 65     |
| XV. Chanson d' cramignon                                                                                          | 81     |
| XVI. Noel en dialecte des environs de Stavelot.                                                                   | 85     |
| XVII. Complainte d'ine pauve Botresse                                                                             | 93     |
| XVIII. Pasqueye so l' foirt hiviér                                                                                | 95     |
| XIX. Entre-jeux de paysans, etc., etc. (1634.).                                                                   | 97     |
| XX. Ranz des vaches de la montagne de Ste-<br>Walburge                                                            | 111    |
| XXI. Les Danois                                                                                                   | 113    |
| XXII. Sonnet ligeois âs Minisses (1622)                                                                           | 116    |
| XXIII. Complainte des Houyeux de l' fosse di<br>Baj-Jone (1812), par M. Dumont                                    | 116    |
| XXIV. Noel en dialecte de Verviers                                                                                | 125    |
| XXV. Gèrâ et Gètrou                                                                                               | 129    |
| XXVI. Mathi l'ohai, cantate                                                                                       | 134    |
| XXVII. Noel en dialecte de Stavelot                                                                               | 140    |
| XXVIII. Les aiwes di Tongue (1700)                                                                                | 145    |
| XXIX. Controverse entre un Ministre protestant et un Liégeois catholique (16)                                     | 162    |
| XXX. Li batare di Dommârtin, , ,                                                                                  | 167    |
| XXXI. Noel                                                                                                        | 171    |
| XXXII. Sur les tableaux enlevés par les Français.                                                                 | 175    |
| XXXIII. Extraits de l'apologeie des Priess k' ont fait l' rermain, etc., etc                                      | 179    |

| XXXIV. Li Beguenne (avant 1743) | Pages.<br>191 |
|---------------------------------|---------------|
| XXXV. Noel                      | 197           |
| XXXVI. Noel                     | 203           |
| Supplément.                     |               |
| Musique                         | 209           |



### PRÉFACE.

En offrant au public ce choix de chansons et poésies wallonnes, nous n'avons pas la prétention lui attribuer une valeur qu'il ne possède nullement. Par le genre de littérature auquel il appartient, il n'a que l'intérêt de curiosité généralement excité de nos jours par l'étude des patois; par lui-même, ce choix est trop peu complet pour suffire à faire apprécier exactement l'esprit wallon sous toutes ses faces; c'est ainsi que nous avons été forcés d'omettre bon nombre de pièces intéressantes, mais dont le sujet trop libre et le style trop peu voilé n'auraient point trouvé grâce devant la pruderie de notre siècle.

Le désir de sauver de l'oubli quelques fragments d'un idiòme qui s'éteint peu à peu, engage à publier ce volume. L'usage du Wallon est de plus en plus abandonné; son existence même est menacée. Si dans ces dernières années, grâce à des circonstances particulières et au talent de quelques hommes, il

a paru reprendre une certaine vigueur, cette recrudescence est tardive et l'on peut déjà prévoir l'époque où, faute de lecteurs, le Wallon cessera de s'écrire. Dans les classes aisées les personnes qui savent le parler ou seulement le comprendre, deviennent de jour en jour moins nombreuses. La langue française qui ne s'était d'abord répandue que dans les rangs supérieurs de la société, pénètre plus avant dans les habitudes générales, et son emploi tend sans cesse à devenir plus exclu-Certes on ne doit pas le regretter; chaque nouvelle conquête de la langue francaise opère un rapprochement dans la position respective des diverses classes de la société, et cette considération est bien de nature à consoler les personnes qu'affligerait la décadence du Wallon.

Ce serait donc se tromper que d'attribuer à cette publication le but de rendre une nouvelle force à notre vieux langage. Nous avons voulu épargner à ses amateurs l'ennui et la fatigue de recherches souvent peu fructueuses; et peutêtre aussi, sera-ce un service rendu aux savants engagés dans l'étude de la langue romane. Si un système général de publications était entrepris dans tous les pays où le roman, ce tronc antique, étendait ses innombrables rameaux, on ne peut disconvenir que l'étude des origines du français, branche principale de ce tronc, y gagnerait infiniment; et que les connaissances qui en seraient le fruit pour-

raient opérer une action très-favorable sur le développement ultérieur de cette belle langue.

Ce qui a tué notre vieux patois, ce n'est point la pauvreté de son génie ou celle des éléments de son dictionnaire; c'est la pénurie d'hommes qui aient su, assez tôt pour ses destinées. le manier habilement, en connaître les ressources et les qualités. Cependant il n'a manqué à nos écrivains ni graves intérêts ni passions élevées et vivaces pour les inspirer. L'histoire de nos dissentions intestines retrace bien des scènes émouvantes qui, malgré l'exiguité du théâtre sur lequel nos auteurs avaient à se produire, auraient pu communiquer à leur talent une puissance d'expansion assez énergique pour créer une littérature nationale. Serait-ce qu'en reconnaissant au Wallon le mordant satirique et la causticité qui provoquent le rire, on lui aurait dénié la faculté d'élever ses accents et de s'adresser à l'âme aussi bien qu'à l'esprit? On peut le croire; mais c'est un préjugé et c'est ce qui, semblet-il, a opposé un obstacle invincible à tout progrès du Wallon dans des voies plus larges que celles ou il est resté engagé. Et toutefois ni la grâce et la poésie ni la noblesse et l'énergie pittoresque ne lui font défaut. N'a-t-il point nommé la lune, li baité? ne dit-il point de celui qui attend, qu'il espère? - L'homme offensé qui, indigné, doit ronger son frein en silence brôte si mâ, fole so s' corège. - L'ouvrier

que notre industrialisme a fait si misérable. wagne assez po viker tot s'fant vite mori. -Certes, ce sont là d'heureuses peintures dont on pourrait citer bien d'autres exemples. Mais on a négligé de puiser à ces sources; la grâce naïve a trop souvent fait place à la platitude, et la vigueur de l'expression à la grossièreté. On a oublié que la liberté du sujet et du style ne suffisent point sans l'esprit et la verve. C'est ainsi que nos auteurs, à bien peu d'exceptions près, ont fait à notre langage une réputation qu'eux seuls avaient méritée; peu d'entre eux ont su allier le naturel et la libre allure du Wallon à la décence et au bon goût qu'il sied toujours d'observer. Il faut certainement attribuer ces défauts à la manière dont se produisent ordinairement les inspirations populaires. Nées du moment, et ne s'adressant qu'à un cercle assez restreint d'auditeurs peu difficiles, elles ne recoivent point par malheur le degré de perfection auxquelles elles pourraient atteindre.

Notre littérature a toujours manifesté la propension à la critique comme étant le trait le plus saillant du caractère liégeois. Notre peuple est assez frondeur pour que De Rickman, dans les Aiwes di Tongue, ait pu dire de lui:

Les Ligeois minm' qui sont todi Pus chicanneux qu'ès tots païs N'enn' ont saou dîr' qui de bin ; (Çou qu'est râr' po des s'faites gins!)

Sa malice s'est exercée aux dépens de tous et aux siens propres comme cette citation le prouve. Il est à remarquer qu'à Liége la satire se produisit sous le nom de pasqueye. Cette dénomination, emprunt fait aux romains modernes, fut de bonne heure usitée parmi nous et s'applique en général à toute pièce satirique.

La critique populaire dut naturellement se prendre à ceux que leur position élevée mettait le plus en évidence; aussi voyons-nous en 4589 Ernest de Bavière rendre un édit pour réprimer la liberté avec laquelle on s'attaquait à son gouvernement (4).

Mais ces tentatives de répression devaient avoir d'autant moins de succès que le côté satirique de l'esprit liégeois trouvait l'occasion de se manifester au moyen du goût général pour la danse appelée crâmion ou crâmignon. Cette danse est une espèce de branle; des

<sup>(1)</sup> Quoniam verò ad oculum videre est.... superiorum et magistratuum.... respectum plurimum imminui, indeque miram et effrænem licentiam.... invalescere.... proximos sive superiores, sive alios probrose et enormiter diffamandi aut vituperandi, seu verbis seu cantilenis inbonestis, dissolutis, seditiosis vel quocumque alio modo scandalosis, ad dictam licentiam reprimendam præcipimus.... etc. (Louvrex, tome 2, page 72).

jeunes garçons et des jeunes filles se tenant par la main, répètent en chœur la ronde que chante l'un d'entre eux; la colonne joyeuse parcourt ainsi les rues, en se repliant parfois sur elle-même en sinuosités capricieuses.

Deux édits furent rendus en 1685 pour restreindre la coutume des bourgeois de l'un et de l'autre sexe qui sous prétexte de divertissement pendant les festes des paroisses promenoient et couroient les rues en troupes et grand nombre.... et désfendent les attroupements, promains ou danses après les neuf heures du soir, etc... (Louvrex, tome 3, page 158).

Les airs de ces rondes ainsi que ceux des Noëls ont un rhythme très-marqué et une mélodie franche et colorée, quoique toujours simple et naïve. Il est à remarquer que cette mélodie est parfois mélancolique. Si ce caractère de tristesse échappe à l'observation, c'est que l'attention détournée par la gaîté des paroles néglige de se porter sur la mélodie pour en pénétrer le sens intime. Ces airs ont souvent aussi un mérite peu ordinaire sous le rapport de l'originalité; c'est ce qui a surtout contribué à en graver quelques-uns dans la mémoire du peuple (1).

<sup>(1)</sup> V. entre autres les nos 10, 15, 16, 17, 27, 51, 36. Ces remarques se vérificraient mieux encore par l'examen d'un grand nombre d'airs qu'on n'a pu faire entrer dans ce recueil.

On se persuade aisément que le génie populaire se laisse pénétrer plus profondément lorsqu'on l'étudie tant sous le rapport de ses inspirations musicales et dans ses manifestations poétiques proprement dites que si l'on se borne à ce dernier point de vue. nons avons donc eu soin de donner comme complément à ce recueil tous les airs des pièces pour lesquelles on a pu se les procurer.

Dans le choix des morceaux insérés dans ce volume, nous nous sommes toujours déterminés par l'une oul'autre des considérations suivantes: la valeur littéraire intrinsèque et la rareté des pièces, leur mérite historique, leur ancienneté et enfin l'intérêt des renseignements qu'elles renferment, soit sur les mœurs, soit sur l'état du langage à l'époque à laquelle elles remontent.

Plusieurs de ces morceaux ne sont parvenus jusqu'à nous que par tradition orale; tels sont ceux placés sous les n° 1, 10, 15, 25 et 30. Le dernier et le plus remarquable a été écrit sous la dictée d'un vieillard octogénaire, habitant un village voisin du théâtre de l'évènenement au récit duquel ce curieux morceau est consacré.

Nous nous sommes bornés aux productions des auteurs morts, de sorte que les pièces les plus récentes sont antérieures à 1850. Depuis lors, il est vrai, des pièces très-remarquables ont été mises au jour, mais différentes considérations nous ont engagés à ne faire entrer

dans ce Choix aucun morceau dù à la plume d'auteurs vivants; nous espérons du reste que le public n'y perdra rien et qu'ils se décideront à le faire jouir du fruit de leurs inspirations.

Au nombre des auteurs dont nous avons reproduit quelques pièces, on remarque le père Marian de Saint-Anthoine, carme déchaux. Son nom de famille était Thomas.— Il est auteur de plusieurs pièces en vers patois dont voici les titres:

1° En 1790, pasqueye di J'Han Sâpîr, poirt-âs sèches di Lîge. Satire de 160 vers contre la révolution liégeoise de 1789.

2º En 1795 ou 1796. Satire contre le vandalisme révolutionnaire, 108 vers. Nous en avons donné deux extraits, n° 7 et 32.

3º Apologeie des priesses, etc. Voyez le nº 33.

On remarque dans ces pièces le soin que le père Marian a toujours eu defaire alterner les rimes féminines et masculines. Il est aussi l'auteur d'une élégie en vers français, imprimée en 4767 sous le titre de : regrets de la patrie. Sept stances de quatre vers hexamètres.

Mathieu Moreau vers la fin du 48° siècle a joui d'une grande renommée. Il se l'était acquise en colportant et en vendant les chansons patoises qu'il composait. On a peu de renseignements sur sa personne et sur ses œuvres. Il est l'auteur du morceau rapporté au n° 24 de ce

volume et une ancienne copie de celui donné sous le n° 5 le lui attribue aussi. Malgré ce témoignage contemporain, nous doutons de cette allégation, parce que, au dire de plusieurs personnes, Moreau est mort avant l'époque à laquelle se rapporte la pasqueye en question.

Martin Simonis fut de nos jours ce que Mathieu Moreau avait été sous nos derniers Evêques. Il avait été très bon ouvrier fondeur, mais un penchant très-prononcé pour le pequet lui avait fait de bonne heure contracter une habitude inguérissable d'ivrognerie. Kimint, disait-il à un ami qui lui en faisait des reproches, vos pinsez sûremint, vos! qui j' laireu la comme çoula on mesti qui m'a costé si chîr à apprinde!

Simonis eut une vie fort vagabonde et remplie d'aventures, même avant d'en venir à la profession de chanteur ambulant. Il est mort à Souverain-Wandre vers 1831. Il s'était bientôt fait connaître à Liège par la verve avec laquelle il débitait ses compositions. Toutefois des informations précises nous ont appris qu'il n'est point l'auteur de la pasqueye so l' mouteûre, à laquelle il doit sa popularité. Cette chanson fut faite pour les fêtes paroissiales de 1822. Elle offrait alors un vif intérêt de circonstance, mais il y avait quelque danger à la chanter et elle resta en quelque sorte inédite. Vers 1829, Simonis en obtint quelques

couplets qu'il arrangea et qu'il fit imprimer à plusieurs reprises, toujours avec des variantes. On sait combien cette pasqueye quoique mutilée, devint populaire. Mais ce fut principalement son refrain qui obtint un succès général. Son véritable auteur, Monsieur Lambert C...... est mort à Liége en 1825. Il a composé plusieurs autres pièces que nous regrettons de n'avoir pu nous procurer.

Nous avons donné dans de courtes notices à la suite des pièces des autres auteurs les renseignements qui les concernent.

Avant de terminer, un mot sur l'orthographe suivie dans ce recueil. La règle, en quelque sorte unique, qui sert à la fixer, est celle-ci: Choisir entre les diverses manières dont on peut exactement reproduire la prononciation, celle qui garde le mieux les traces de l'étymologie.— Et du reste se tenir autant que possible rapproché des règles du français.

Par exemple, s'il faut traduire la phrase française suivante en patois : Écoutez ce qu'ils vous disent de nouveau, ces prédicants, ces diables...; nous écrirons :

Choutez çou qu'i v' dihet d' novai, Ces predicants, ces diales.....

Et non pas:

Chouté sou kif dihe d' novai, Ce predican, ce diale...

Le principal avantage de cette méthode est de bannir l'arbitraire et de faciliter la lecture. Il nous reste à remercier les personnes obligeantes qui, par leurs communications ou leurs conseils bienveillants, nous ont rendu plus facile l'accomplissement de notre tâche. Nous prions donc Messieurs Comhaire, Davreux, Dumont, Duvivier, Forir, Henrotte et Simonon de recevoir ici letémoignage de notre gratitude. Nous devons aussi beaucoup à la complaisance de Monsieur L. Terry, professeur au conservatoire royal de musique de cette ville, qui a bien voulu revoir et corriger la partie musicale de ce recueil.

B\*\*\*. D\*\*\*.

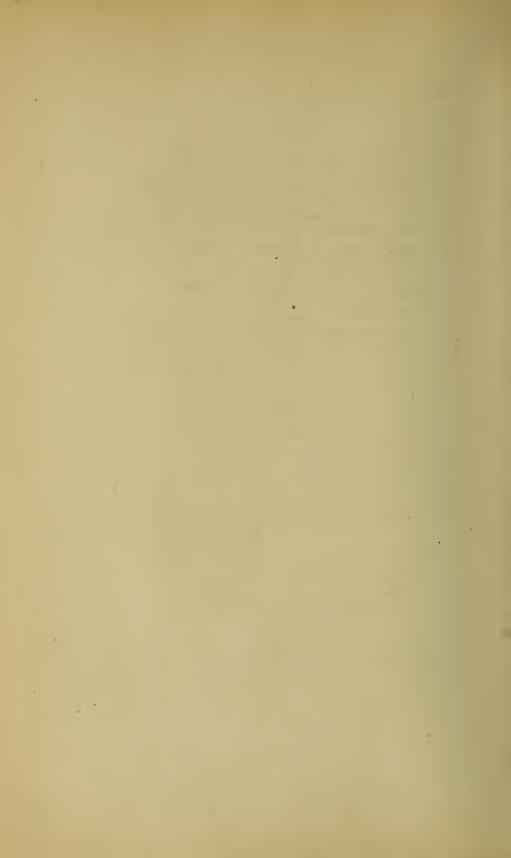

#### ERREURS ET OMISSIONS.

Page 52.

11 bis.

J m' falla jurer so mi honneur
D'el houter et di m' taire;
Et d'ess' todi prêt à tote heûre,
Di n' el jamaïe fér braire;
I m'a fallou prind' li jagô,
Et leie a pris l' cou-d'-châsse;
I m' fât passer po tos les trôs
Si j' deu viker à mi âhe.

Page 73. Vers 8.

A ti, Mayleu! quass', Crespou, fi! C'est-à-dire: à toi, Mayleu! Trinque, mon fils Crespou!

Page 73 partie seconde.

Lisez: Qui l'grandseur, c'est à dire que le grand père.

Page 77. Note 5.

Gâdid'seu signifie jeune galant,

Page 99. Note 1re.

De prendre nos précautions.

Page 106. Note 1re.

Buron signifie en Rouchi (voyez dict. de Hécart) un panier en osier, etc., et autrefois une pauvre cabane.

Page 106.

Effacez la note 2.

Page 115. Note 1.

Ajoutez : broulés monnaie de cuir bouilli.

Page 187, vers 14e. Lisez:

Avou l'fac' coleur di coignoule.

Page 188, vers 8c. Lisez:

Et sor zel frottez voss'chap'let.

Page 192. Couplet 7 bis.

Madam' qu'accourt tot ewaraie : Qu'avcz-v', mi feye, mi binamaie? Li beguenn' tomme enn' on vôtion Pus d'sogn' qui d'mâ et d'pâmoisou.

Couplet 8.

Madam' qui dit; etc.

Page 195. Couplet 10. Vers 4.

Oh! qu'n' esteut-elle ès noss' logisse.

## CHANSONS ET POÉSIES

WALLONNES.



### PIERROT ET LISETTE.

PIERROT (seul).

Ji n' sé pus çou qu'i m'fât div'ni,
Ji n' sareu pus viké ainsi;
J'a m' cour qui m' bouhe et qui m' tribolle
Et l' tiess' qui m' toûne à caracolle;
Ji lanwih', ji sospére,
On d'vret m' bouté bin vite ès térre!....

(Lisette entre.)

A-j'bin oïou? a-j' bin loukt?
Ji creu, so m'foi, qu'c'esst in' saqui;
C'est Lisett': Ji so quasi moërt,
S' ell' ni m' rimett' li veïe ès coërps.

Ell' louk' ver ciale,
Elle a deux ôuie comm' deux crustalle;
Janz-ès vit'; li cour mi find;
Janz li fé noss' complimint.

"Bonjou, Lisett', mi cour,
"Si ji n't'à nin, i fât qui j' mour;
"Si ji n' t'à nin, c'esst in' merveye.

Vola treu jou qui j' so ès l'angoneïe.

Qu' av' don, Lisett', qui v'rogihez?

Est-ce on pechi qui dè v' parlé?

#### LISETTE.

Je ne suis pas de ce village , Je n'entends pas votre langage ; C'est en vain que vous me parlez , Ce n'est pas moi que vous cherchez.

#### PIERROT.

Si fait, si fait; c'est vos qui j' qwîre,
. C'est vos qu' j' admire:
. C'est vos Lisette:

Voss' nom qu'est scrit so voss' houlette.
Ci fout l'aut' jou divin n' praireïe
Qui ji v'veïa 'po l'prumîr' feïe,
A' n' télle èseign' qui vos ognais
Si savî foû di voss' tropai;
. Es euhît-v' co, sins mi,
Pierdou l' pus bell' di vos berbi.

#### LISETTE.

Je n'ai jamais dans ce hameau Aperçu l'ombre d'un chapeau; Sinon qu'au lever de l'aurore,
Il y a peu de jours encore,
Un loup, survenant devant moi,
Me remplit d'horreur et d'effroi;
Un paysan du voisinage
Sortant alors de ce bocage,
L'animal furieux
Disparut à nos yeux.

#### PIERROT.

Oh! louk! ji rouvîf di v'sel dîre!
Ji v'l'ascûha d' in' bell' manîre!
Ji li tapa, ji m'ês sovin,
On caïewai â mitan des reins;
Ji v's assur', Lisett', qui di s' veïc
I n' ôret mâïe qui d' ine oreye.

#### LIZETTE.

Tant de complaisance
Mérite une récompense;
Je veux par un présent
Le reconnaître à l'instant.
Tiens, Pierrot, prends ma houlette,
Mais ne pens' plus à Lisette.

#### PIERROT.

Dispòïe coula ji pied' li tiesse, Et j'enn' a divnou téll'mint biesse,

#### LISETTE.

Vos 'nnès veurez co les èplàsse.

Fi! Pierrot; parle avec pudeur,
N'abuse pas de ma douceur.
Va-t'en chercher dans la prairie
Qui veuille écouter tes folies.
Il ne faut pas qu'une bergère
Donne son cœur à la légère;
Les amants sont trop trompeurs,
Ils ont de vaines ardeurs.

#### PIERROT.

Awet, mais! tot bell'min! Pinsez v' enn' avu à voss' chin? Songì qui j' so Pierr' da l' làg' rowe Qu'a qwinz' bounî et deux cherowe, On bai corti On bai forni , Et d' pus qu'est l' barbî de viège Avou n' rint' so quatwass' visège. Si v' volez , v's ârez tot çoula , Maquez m'el là.

#### LISETTE.

Va! tes biens me sont superflus, Ma liberté vaut encor plus; Ta mine, ton air m'épouvante; Adieu, je suis votre servante.

(Elle sort.)

#### PIERROT.

Après t'avu tot moqué d' mi,

Ti m' plantret là po raverdi!

Va! va! l' justice âreut bin toërt

S'ell' ni t'accuséf nin di m' moërt. —

Allons, ritournans èco n' feye

Saï s'ell' ni m'rindret nin l'veye.....

D'hez don, cruélle, avez v'todi voss' deûr' volté?

Ji r'vairet à spér' po v' temté,

Et v' porsûr' di tos les costé.

#### LESETTE.

Ten amour est-il donc assez fort, Pierrot, pour te causer la mort?

#### PIERROT.

Awet; ca si c' n'esteut Po l' déshonneûr di m' parintèche Ji m'ireu so mi âm' tot fin dreut Pind' vola à n' sitèche.

#### LISETTE.

Le proverbe dit qu'en la vie Chacun peut faire une folie : Je m'abandonne à ton dessein, Tiens donc, Pierrot, voilà ma main.

#### PIERROT.

Oh! Dial'! comptez v' fé in' foleïe? Qu'ennès fai-j' des s'fait' tot' mi veïe! Ji so ossi contint qu'on rwet; Coreg'!! dansan on menouet!

### NOVELLE

## CHANSON DI DANSE

De predican forquity (¹) qui volè daré, leu naren so le purlog del catholik cité di Lig.

(MILIEU DU 17e SIÈCLE.)

Vo bon Ligeoi , chouté sou kig vo chante :
Ce predican , et ce novelle kante (²)
Chouté sou kif dihe d' novai
Ce predican ce diale
Chouté sou kif dihe d'novai
Ce predican , ce vai

<sup>(1)</sup> Outre cuidants. — (2) Chalands.

Mey si cens ans vos este catholike Ce predican vine joué di pike:

> I vo pikè, i vo gretè Ce predican, ces agne I vo pikè, i vo gretè Ce predican, ce chè.

I vo dihe, qui vo per et vo mere

Non may saou, ne vo sour, ne vo frére

Souk sesteu del religion

Ce predican, ce lierre (1)

Es on menti po leu grognon

Ce predican laron.

Ifs apoirté ce masi grosse biesse

De novaité kil on foirgi d'leu tiesse :

Louki leu ties , i son tegneu ,

Ce predican , ce biesse ,

Louki leu ties, i son tegneu ,

Ce predican , ce leu.

In dimandè, ki de chessi no priesse, Et no curé, no chenon et no messe:

<sup>(1)</sup> Larrons.

Et to no môn , et nos abbé , Ce predican magnare Et to no môn , et nos abbé Ce predican pelé.

I voiri bin magni tote no rente ,
Et le daré , tot a fon di leu vente :
Kil alles magni de crahay ,
Ce predican magnare ,
Kil alles magni de crahay ,
Ce gro masi poursai.

A nos Seigneur, i li roistè s'pouchanse
Al mer di Diè, i roistè l' reverence:

Et a tot les ot sen ossi,

Ce predican defiere (1)

Et a tot les ot sen ossi,

Ce masi chausori.

De sacramen on se ben kinnia sette Ce predican ne contè kun pairette: Il on menti po leu hatrai Ce predican ce lierre

<sup>(1)</sup> D'enfer.

Il on menti po leu hatrai, Ce masi gro torai.

I vori bin avu tot vos Égliche
Et le chové tot ensi koun vend biche :
Chové creu , imag et até
Ce predican , ce diale ,
Chové creu , imag et até
Ce predican dané.

Et vo mosti i volè fé leu prèche,
Et sol purlog volè daré leu bèche:
Ni spargni nin, feré dissu
Ce predican criare,
Ni spargni nin, fere dissu
Bouhi, bouhi le ju.

Vo braf jonai, ni spargni nin vo foisse Chessi le lon, ce coirbà, ces aguesse : Ato de bai gro warokai Ce predican criare Ato de bai gro warokai Rompé le leu hatrai. Vo pti valè tapé le de cod pire
Kils aksurè, il are oun po d'bire:
Chessi ce lai madi ouhai,
Ce predican defiere;
Chessi ce lai madi ouhai,
Ce lai kroufieu houlpai.

Vo bonne dam , et vo bone damzelle
Acore si , es mone vo damhelle :
Core ato vo boirai d' clé
Spaté le leu narenne ,
Core ato vo boirai d'clé
Et le spaté le né.

Sa, sa le chin, i fat allé al chesse, Voci derna, moirdé ce laide biesse, Hawé, hagni, moirdé, hagni, Ce laron di nos ame, Hawé, hagni, moirdé, hagni Ces affamé kati. (1)

Déchiré le leu porpoin, et leu chasse Dechiré le leu solé, et badchasse,

<sup>(1)</sup> Vagabonds.

Et leu chimich, et leu panai Ce predican de diale; Et leu chimich, et leu panai Ce lai coirnou torai.

Sis difende, tapé de grosse pire
Es le rompé leu dak, et leu rapire :
Es le chessi bin lon to nou,
Ce predican, ce diale
Es le chessi bin lon to nou,
Ce predican coucou.

Coucou, predican, coucou, Coucou, predican, coucou.

Coucou, coucou, coucou, Coucou, coucou.

Il semblerait d'après quelques passages, que l'auteur était Namurois.

On a conservé pour cette pièce l'orthographe exacte de l'original qui se trouve relié dans un volume de la bibliothèque de l'université. Les autres pièces de cette époque, renfermées dans le même volume, présentant trop de difficulté à la lecture, seront orthographiées d'après le système adopté pour ce recueil.

III.

# LES PRUSSIENS.

(1817).

Air: Marche prussienne,

1.

Sav' bin çou qu'c'esst-on prussien?

C'esst-on jairâ qwat' pause;

Qui peûs' d'on joù à lend'main

Pus d' st live ès l'balance;

Et qwand rin n' li cosse

Qui beut tant qu' la l'tosse;

C'esst-on magneu d'pan païàr

Qui n'vàt nin qwat' patàr.

2.

C'esst-on pourceai fôr nourri
Qui n'song' qu'à l'cabolaye ,
Qui n' vi dit jamàïe merci ,
Et qui grogne ès l' coulaye ;
Si long qu'on joû seuye,
Il a l' pîpe ès l'gueuye ,
Ji n' sé si l' dial' les a chî
Po nos fé aregt.

3.

J'aveu dè làrd à planchî ,
J'aveu de l' bîre ès l' câve,
Il ont tot bu , tot magnî ,
I n' m'ont leï qui l' tâve.
S'i vont à voïège ,
I herret ès leu sèche;
On n'sareu wâgnî à fait
Po rimpli leu boïai.

4.

Ci sont des colon barbet A faît' de l'colebire, Qu'ennes vont et qui riv'net Comm' des chet po l' lârmîre. I r'sonlet les gatte Todi so leu patte; Li né à vint po veï S'i n'y' a rin à crohî.

5.

I z' ont des cou à sofflet
Dizo des streu casaque ,
Es' ont-i des cossinet
Tot pavé leu stoumaque.
Ronds comm' des timballe
Et pleins jusqu'à s'palle ,
On n' les veu maïe s'abahî
Qui po chîre ou pihî.

6.

Vola vingt meu qu'ès l' mâhon
Tot noss' manège edeûre ,
Jusqu'à noss' siervant' Jenn'ton
Ennès poëtte ine infleûre ;
Vola les drinhelle
Qui d'net à bâcelle ;
I fâ-st avu l' diale ès cou
Po s'amusé avou.

7.

On n' sé co qwand enn' iront , I sont pé qu' des èplàsse ; I sucet comm' des tâhon
Es' n'ont-i jamâïe hâsse.
Oh! qui ji m'rafeïe
Di n' mâïe pus les r' veïe;
Ji creu qui j' broûl'ret c' joû là.
Et cofteu et mat'las.

JACQUES JOSEPH VELEZ,

Jurisconsulte et avocat, ex-proposé à l'état-tiers, directeur des taxes municipales. Né à Liége en 1758, mort le 8 septembre 1822.

### NOEL.

#### Air:

#### MAREÏE.

Doux Diew, so-j'ewaraye! qu'est c'qui j'ô dire? In ang' vès les doze heûre est v'nou d'â cîre, Qu'a v'nou dire â biergî, qu'estît â champs, Qui l'Messeïe esteut v'nou, qu'on d'mandéf tant; Oh! ouiss' corez-v' si vit', kipér' Bietmé? L'av' oïou dire ossi d'ouss' qui vos v'nez.

#### Вієтме́.

Oh! i n'y a rin d'pus vraye, kimér' Mareïe;
Tots les voësins coret po l'allé veïe;
Ji l'a veïou l'prumi, j'el pout bin dîre,
Il est né d'vin on stâ, ci rwet des cîre,
Comm' li pus pauv' dè mond', ca i n'a rin
Qu'in' krippe et on pau d'four po l'mett' divin.

On boûf, in ågn' sofflet po l'rischâfé; Sins çoula, ji n'sé k'mint qu'i pout duré; Li binamé trôn' tot, i moûr di freûd; Ji m'li va vit' poërté on bon cofteû; Li pauv' mére esst ossi tote ègealaye, N'av' nin on pau dè lègn' po fé n'blamaye?

#### MAREÏE.

Si fait, passez por cial qwand vos irez, Ji m' li va fé on fa, vos li poëtrez; J'a eco des lign'rai, j'el's i donret, Des beguins et des fahe et on bonnet. Et s'li poëtrèt-j' ossi saqwant pan'hai, (1) On pau dè souc, dè boûrre et dè lessai.

Dihombrez-v' d'enn' allé, ji v' ratindret; Ji va vite apontî mi p'tit paquet. Jihenn', doërmez-v' eco? levez-v', mi feye; Ca voss' Sàveur est né, nos l'allan veïe; Dihindez vit' làvà, et s' vi moussî, Ca on vairet à c't'heùr', po nos houkî.

<sup>(1)</sup> Petits pains.

#### Вієтме.

Dovrez vosste ouh', Mareïe, c'est mi qui r'vint; Tot l' monde est dispierté, j'ò les voësins Qui k'mincet à pârlé; dihombran nos; Mettan vit' tot-à-fait divin noss' bot. Loukan d'ess' les prumî; ça, ji v's aidret; N'avez-v'nin co n'saqwet, ça, j'el poëtret.

#### MAREÏE.

J'a co cial on qwârtî di jône ognai,
Et l'juss' qui vos veïez pleint' di lessai.
Mi feye vairet avou, ell' li poëtret;
Dihombrez-v' vit' di mette on blanc noret,
Et s' loukî ès li scrin, i n'y a on pan;
Prindéz-l', et s' serrez l'ouh', nos allan d'vant.

#### BIETMÉ.

Mareïe, tinez-m' po l'bress', ca vos toumrî, I fait bin trop màva, vos v' digrettrì. I va bin qui l'leun' donne eco on pau, Ca avà ces montagne on s'cassreut l'cô; Rattindan cial voss' feye, vocial qu'ell' vint, Ji tairet eun' po l' bresse et l'aut' po l'main.

#### MAREÏE.

Qu'est-c' qui j'veû là làvâ, est-c' là qu'il est? Ji veû comme in' clârté dri ci croupet;

#### BIETMÉ.

Awet, kimér' Mareïe, là nos l' trouv'ran; Vos n'avez mâïe veïou on s'fait èfant. Il est blanc comme in' nîv', s'esst-i rondlet; On l'magn'reût bin tot crou, si bai qu'il est.

#### MAREÏE.

Vos inturrez l'prumi, kipér' Bietmé, Ca por nos nos n'savan k'mint qu'i fât fé. Nos loukran après vos; mi feye, vinez, Tinez-m' di drî po l'cotte, et s' mi sûvez; Aï sogn' tot z-intrant dè fé d' l' honneûr, Et di v'jetté à g'no d'vant noss' Sâveur.

#### Вієтме.

Avou voss' permission, tot' li k'pagneïe;
Bonjoû, binamaye Dam', nos v'vinan veïe;
N's apoërtan on qwâtron di novais où
Et in' mich' qui n'est cûte i n'y a qu'on joû.
S' a-j'eco on cofteû, po afûlé
Voss' pauv' pitit efant qu'esst ègealé.

Bonjou, sàveûr di mi âm', mi binamé, Qu'a-j' mâ m'coùr di v'veï tant èduré! Loukî, kimér' Mareïe, à foëc' di freud Leslâm'toumet d'ses oûïe, gross' comm' des peu. Ça, vos direz à l'mér' çou qu'vos estez, Et fan vite in' blamaye po l'rischàfé.

#### MARRIE.

Tinez, vola de legn'; boutez-y l'feu, Ni pierdan nin de timps, ca i fait freud. Et ni spàrgnî nin l'bois, j'enn' a eco; Mais loukt bin â feu, visez à vos. Intritimps ji donret à l'binamaye Tot çou qui nos avan po fé l'potaye.

Tinez, denn' mér' di mi âm', vola on pan, Et vocial co n'saqwet po vosste efant. Vocial deuz' treu beguins, et on lign'rai, On bonnet et des fahe, et on pan'hai, In' liv' di novai boûrr', ji creu qu' c'est tot; Aie! vola co n'saqwet ès fond di m' bot.

Volà n' juss' di lessai avou des où;
Aï sogn' di li fé on bon moëtroù.
Mettez dè souc divin, on pau dè boùrre;
Çoula li rischâfret tot si p'tit coûr,
Ca ji n'sé k'mint qu'i deûre, il est tot bleu;
Ça, ji lîv'ret l'chaudron po l' mett' so l'feu.

#### BIETMÉ.

Kimér' Marete, av' fait? nos 'nnès rîran, Ji veû v'ni n'hiett' di feumme et d'païsans; Loukt di v'dihombré, nos l's-i fran plece. Ji veu onk qu'a d'vin n'chaîv' des p'titès biesse; I z'ont turtots n'saqwet, s'i sont chergî, Ji veu onk qui d'renn' tot, qui vint podrì.

#### MAREÏE.

Ah! ratindez, loukan eco on pau; Kipér', ji n'el sareû mâïe veïe mi sô. Nos nn'îran, mais à vraye ji d'meûrreû bin Sins beûre et sins magnî cial jusqu'à d'main. Si n'vi displait, noss' Dam', leï-m' adlez Qui j'el bâh' co on pau, d'vant d'enn' allé.

Aîe don, sâveùr di mi âm', mi binamé, Qui ji v'bâh' co on pau d'vant d'enn' allé! Adiet, amor d'èfant, oh! adiet don; Ji v'dimand' dè profond di m'coùr pardon. Roûvî tot çou qu' j'a fait divin m'jônesse, Ji seret pus sûteïe divin m'vyesse.

### CHANSON

ANTI RÉVOLUTIONNAIRE.

(1797).

Air: La faridondaine, la faridondon.

1

Ligeois, n'estez-v' nin des sots m' vé
D'soffri tant d' calin'reïe?

Vos dreuts, voss' soverainité,
Et l' bonheûr de l' patreïe,
Et ciss' liberté di m' baston,
La faridondaine,
La faridondon,

Volà çou qu'on v's aveut promis,
Biribi,
A la façon de barbari,
Mon ami.

9

Vos avez hoûté les Francets.

Ciss' rac' di diale ès coërps!

Mais ces hapchâr et ces mohets

Vos n' les k'nohez co wère!

Po bell' parol', po bai jàrgon , La faridondaine , La faridondon , Turtots tot d'hà , i v's ont réduit Biribi , etc.

3

On v's a creïé tots soverains,

Tots empereûrs, tots roïe,

Et s' n'av' nin n' chimîhe à vos reins,

Bais soverains di m' coïe!

Loukî si l' bolgî, si l' mangon,

La faridondaine,

La faridondon,

Sins aidants v' donront à magni

Biribi, etc.

4

Av' des aidants , voss' Majesté?

C'est bin à voss' siervice;

Mais sins aidants , vos bàhrez m' vé ,

Et qui l' bon Diu v's assisse;

Les taxe et les contributions

La faridondaine ,

La faridondon ,

Ont toué l' commerce et l' crédit

Biribi , etc.

5

On z-aveut d' l' ovrège et de pan
Dè timps d' nos gros chenône;
On les traitif tos d' fainéants
Et d' pourceais tos les mône;
Vos sohaiti leu suppression
La faridondaine,
La faridondon,
Mais so mi am' vos v'là bin puni
Biribi, etc.

6

Dispôïe ciss' bell' keûr' j'a paou ,
J' m' èwar 'di voss' misére ;
Aregeant d' faim , mostrant vos cou ,
Vos ravisez des spére.
Li moërt vi porsût à talon
La faridondaine ,
La faridondon,
D'vin vos roualle et vos grinî
Biribi , etc.

7

Tot loukan voss' veye, on pout creûre Qu'elle esst enn' état d' sîge; N'y a pus qu' les p....., les voleûrs Qui vikesse avâ Lige. Ça! po les tròïe et les fripons La faridondaine, La faridondon, Sins patinte i fet leû mestt, Biribi, etc.

8

On tax' vos mesti, vos mohone
Vos poëtte et vos finiesse;
On tax' vos meùbe et vos personne
Vos pis, vos cou, vos tiesse;
Et cist argint là, qu' ès fait-on?
La faridondaine,
La faridondon,
I va r'jond' les blouk' da Fàbry
Biribi, etc.

9

Ci n'est nin assez d' vos aidants
Po siervi voss' patreïe ;
I fât eco qui vos èffants
Si fess' toué por leïe.
On joû , v's apprindrez qui l' canon
La faridondaine ,
La faridondon ,
Aret spii l' gueûïe à voss' fi
Biribi , etc.

10

S'on z-esteût co qwitt' po soffri
Divin c' mond' di misére ,
On z-esperreût ès paradis
In' bonn' pàïe après l' guérre ;
Mais les Francets pé qu' des démons
La faridondaine ,
La faridondon ,
Po l'aut' mond' volet v' fé mori
Biribi , etc.

11

Ni veïez-v' nin qu'on v' mône à diâle ,
A grand dial' qui v' possette ;
On z-a distrût voss' cathèdrâle
Vos poroch' di rawette.
Vos v's allez trové sins r'ligion
La faridondaine ,
La faridondon ,
Et vos vikrez comme à Paris
Biribi , etc.

12

Vos vikez dèjà comm' des chins Sins foi, sins consciince; Les ptits, les grands, èffants, parints, Ji trôn' tot qwand j'y pinse. Vos fez l' calin, vos fez l' fripon La faridondaine ,

La faridondon ,

Et vos v' foutez co d' çou qu'on v' dit

Biribi , etc.

13

Sins aidants, sins r'ligion, pleins d' piou
Flairants chins d' patriote!!

V' là çou qui l' Franc' nos a valou,
Cint meye dial' qui v' kitrotte!

Po noss' riwen', noss' perdition
La faridondaine,
La faridondon,

Ji creù qu' c'est l'infer qui v's a chi
Biribi, etc.

14

Fan des nouvainne à saint Lambiet,
Ci binamé gros maīe;
Qu'i chesse ès vòïe tos les Francets
Et qu'i ramòn' li païe.
Binamaye Dam' di Chivrimont (')
La faridondaine,
La faridondon,
Ji v' promette in' chandelle ossi
Biribi, etc.

<sup>(1)</sup> Variante. Et noss' bonn' veye constitution
La faridondaine,
La faridondon,
Qui ces pindards ont aboli
Biribi, etc.

# LI SAV'TI.

4

I m'sôn' qu'a díh' heûre â matin , On pout bin leï là l'ovrège ; Li londi c'est po saint Crespin , Ji veu d'jâ rîr' divin l' voësinège , C'est l'joù des sav'ti , Awet , l'fât fiesti , Por mi j'n'oùveûr' nin davantège.

2

Ji sé bin qui m'feumm' va juré , Qu'ell' va co miné di si arège ; I m' sôn' qui ji l'ètind crié , Ji veu dèjà l'colér' so s'visège ; Eh bin! c'est londi , Qwand l'dial' l'àreût dit , Por mi j'n'oùveûr' nin davantège.

8

On sav'tî d'vreût ess' respecté;
Ossi c'esst' on grand personnège.
Qui pôreût-on lî comparé?
I n'y a nouk divin tot l'voësinège.
Eh! bin, s'i n'y a qu'mi,
Fiestan don l'londi,
Por mi j'n'oûveûr' nin davantège.

4

J'ainm' téll' fere bin di m'ripoësé,
Mais qwand j'oûveûr' j'a dè corège;
Ajoûrd'hoû c'enn' est bin assez,
Ossi n'fret-j' pus nin on pont d'ovrège.
Les ci qu'sont pressé,
Qui vons' sins solé,
Por mi j'n'oûveûr' nin davantège.

Cette chanson est extraite de l'opéra: Li Bronspotte di Hougûre ou Linû l'Sav'ti, paroles et musique de M. Barthélemi-Étienne DUMONT, notaire, né à Liége en 1756, mort en 1841.

Cet opéra a été composé à la fin du dix-huitième siècle.

## LI CLOKI D' ST-L'AMBIET.

Vos avez distrût l'Cathèdrâle ,
Avou s'bai âté , s'bai doxâle ,
Saccagî l'Mausolé Markâ ,
Ci vî princ' qu'a bati l'palâ :
Et çou qui m'fait pâmé d'tristesse
Et dressî tots les ch'vets d'nos' tiesse ,
Kitrâgné l'binamé Cruc'fix
Qui fait l'jôïe di tot l'Paradis ;
Spiî les cloke à côp d'cougneïe ,
Qui réjoïhî tot' li veye :
Disterminé l'pus bai clokî
Qui mâïe dè l'veïe on z'âïe loukî ,
Qu'aveût in' creu des mî doraye ,
Qu'alléf quast jusqu'à nûlaye ,

Et po d'zo, on dob' carillon Qui triboléf d'in' téll' façon Qui, sins bogi foû di s'coulave On z'oïéf heûr', qwârt d'heûre et d'maye, Cou qu'esteût in' commôdite Des pus grand' po tot' noss' cité. On jettreût des lâme ossi grosse Qui les pus rolantès pàt'nosse Dè chap'let dè vi fré Michî Tot' les feïe qu'on pass' so l'marchi; Vos rac' di gueux, Diew m'el pardonne, Avi-v' li diale ès vos maronne, Ou aregi-v' qwand v's abati On si bai et si haut clokt? Oui n'avî-v' divin vos chabotte Dè stron d'aronde, ou bin d'houlotte Ou qui n'vi cassì-v' turtots l'cô Owand v's avez ferou l'prumi côp. Vos neûrs mi vé, avez-v' èveïe Di n'pus fé qu'on vièg' di noss veye; Qui n'avéz-v' ès coërps li hawai Qu'a distrût in ovrèg' si bai.

HENRI DELLOYE.

Extrait du *Troubadour Liégeois*, du 28 brumaire an v<sub>II</sub>.

#### VIII.

# LE SALAZAR LIÉGEOIS.

#### COLIN BADOU.

J'a l' cour crevé, si fond-j' ès làme Qwand ji pinse à ces pauvès âme, Ci païson di noss' païs Qui Salazar a fait mori. Qui a jamaïe veïou ès s' vie Fé ine ossi grond' tyrannie? Oh! doux binamé Seigneur Diet, Et vos, amor di saint Lombiet, Edurrez-v' ico ciss' patiince, Sins pûni ciss' mèchont' simince Qui fait mori les bons chrustins Qui jamaïe ni lî ferin rin? Divin li prôp' pèneûs' samaine A timps qui l' bon Diet a fait l' cène

Qu'on n' deût fé aut' choi qu'ôraison ,
Et qu'i fât pinsé à l' passion
De doux Jèsus , fé pénitince
Po aveu pardon d' nos offince ;
Qu'i nos fât allé à k' fession
Et riçûr' li saint' communion .
On quar auon l' malaoureux
Est v'nou, comme in arègi leup,
Massacré ces pauv's ennocints ,
Et piy tot çou qu'il avint.
O! doux seigneur di paradis
Ni mèrit' t-i nin d'ess' puni?

GASPAR.

Qui dial' ti fa, Colin Badou, Qu'es-s laid? qut t'a don fait paou? T' avis' tot fin plein d' anôïemince; Qui t'a-t-on fait? dis, qu'a-s' èpince?

COLIN.

Padiet, ji so à miton moërt; Ji n'a pus pont d' substonce ès coërps; Ji so foû d' sonk, li cour mi trône; Ji creu qui j' m'a serré les vône.

GASPAR MAGNE-TO.

Sus, sins fé baicôp di discours Lais nos savu çou qu' t'as so l' cour. Assî-t-on pau, et s' nos l' raconte; Riprind ti halein'; li cour ti monte; I d'falih', toi charna Pirson! Jett' li dè vinaike ès grognon. Ci n' sieret rin; sus, prinds corège; Li coleûr li r' vint ès visège.

#### COLIN BADOU.

Kimint! sonk loïal de Gaspar,
Ni sé-s' à pârlé d' Salazar?
Qu'a vinou sorprind' les flaminds
Ainsi qui fit Diet à jârdin
Ci Judas qu' el vina bâhî
Men i fout pûni di s' pèchî;
I s'alli pinde à on saou.
Salazar el pout fé, s'i vout,
Ou si lu mainm' n' el vout nin fé,
I n'y a ico des maisse assez.

#### PIRSON,

Ji v's enn' asseur' qu' on z-ès trouvreût Qui frin l'offic' pus qu'on n' voireût; Sor Diet; so mi âm', si ji n' voiro Bin fé l'office atot m' sàrot; Po r'vingi mes pauv' camarâde Il areût si dierainn' salâde. Kimint a tot av' nou? dis, va: Sus, racont' nos l' ainsi qu'i va,

#### COLIN BADOU.

O! houtez m' don; po v' el fé coûte Ji v' el diret sins dire in' boûde : Il est v' nou tot fan in' bell' mine Atot si àrmaie divin l' Campine, Divin on vièg' di flaminds Dimandant d'y logt ses gins. Les païsons qu'estint armés Ont dit qu' i n' ès volint rin fé; Qui l'Empereûr n' el voleu nin, Et qu' il irint cont' si mand'mint, Et cont' li ci di noss' bon prince Qui n' vout nou sôdar ès s' province. Etindant çoula, qu'a-t-i fait? Ci fin lopet, ci fà hoûlpai! Il y a-t-allé d'ine aut' façon, Dimandant treus cints patacons, Le promettont tote assuronce Et qu' on les freût mâre pus nuisonce; En juron des gronds serimints. Oui firint-i, les pauv' chrustins? Ni lì allint-i nin accoërdé. Pinsant qu'i sierint asseuré. I l's attira par bai semblent Foû de vièg divin les chomps, Et qwand i les tint à s' manire I fit toùrné ses gins carire,

Si les fit-i tots esserré, Torto k' tey et massacré; Et s' els a fait tortos d' moussî Leû prôp' chimixhe et les d'xhasst. Si vôvint-i toué l' Curé Po cou qu'i l's alléf kifessé. Justemint qui j' passéf to là J' atouma à ciss' biscot' là; Veïant toué les pauv' tixhon Ji m' respouna dri on bouxhon; Et craindant d' avu on côp d' balle Ji m' jetta tot long so m' forsalle. Ji n' oëséf hansi nè gemi; Màïe ji n' pinsa si bin mori. Qwand j' veïa qu'i fourint ès vôïe Ji moussa divin in' bass' vôïe Qui' j' veïéf bin qu' alléf tot dreut Divin on vïèg' qu' i n'y aveut. A côp qui j' pinsa intré in Vorci ces mie dial' qui riv' nint Tot ainsi qui des arègî Po v'ni d'rôbé et po piy. Onc ès m' vie ji n'eû si grond doû; Ji pinséf veï m' dierain joû; J'enn' alla à l'dilongu' d'in' xhore, S' alla-j' moussî divin on for Tot chaud, j'y fou quâsî broùlé; Et les piou k'mincint à monté

A la parâde avà mes reins. Si moërdint-i qu' il arègint. Ji pinse allé prind' de l' toubac, Volà ces dial crié: Massac!! J' el jett' là'; ji k' mince à pinsé: O bon Diet, qui n' so-j' kifessé! Esst-i possib' qui ces mie diàque Ni m' lairons nin veï l' joû d' pâques ? Ji k' minça à dîr' mes pât'nosse: J'esteu moërt, i n' falléf qui l' fosse. I m' happa on si grond mâ d' vinte Qui j' fi mes maronn' totès pleinte. Ci fout in' saquoi d' bon por mi Ca ci fout coula qui m' savi. I tapéf ine odeûr po l' chaud Qui féf fûr' tots les hidalgo, Ca i nn' allint qwand sintint l' goss Tot jurant les: bonta Dios. Ossi, ciett, j' esto assûré Qui nouk di zel n'y mettreût l' nez. Enfin qwand l'eurint tot piy Tot' les mohons et l' prôp' mostî, Tot cou qu'i n'y aveût ès viège, Les biess', les meûle et tot l' barnège, Il a pris les pauv' païsons Po les fé paï leû rançon, Dihant, s'i n'el volint nin fé Qu' i les freût tots hàrquibusé.

De timps qu' on féf ainsi l' biscot Les pauvès tiexh' criint: herr God!! Qui c'esteût in' si grond' pitié Qui j' eû l' cour à mitan crèvé.

#### GASPAR MAGNETO.

Padiet, c' n'est nin l' fait d'on chrustin, Dihans ico qui c' sont nos gins. Mâïe noullu n' nos enn' a tont fait; Prindez fionce à ces hoûlpai! Piy l'èglise! esst-i po creûre? N' a-t-i nin paou qu' noss' Seigneur N' el fass' tot à c' tte heûre abîmé? Vola bin lon de l'riparlé, Moir aiou, s' i nos ès voleu Qu'i n' nos prindéf-t-i ès bai jeu! Oësreût-i bin? hoûtez, padiet; Nos avan Monseur saint Lombiet, Noss' bon patron et ciss' digne âme Oui les freût veï feux et flamme. Qu' i n' vont-i qwéri leûs enn' mis Sins v' ni branscaté noss' païs! Nos eston tos bons catholiques Men nos n' volan nin ess' dè l' ligue Nos volon maint'ni tos costés Noste ancienne neûtrâlité. Fé on té fait!! dis, sins minti, A voss' jug' mint, qui mèrit-t-i?

PIRSON.

Por mi, ji dis po l'honoré Qui l'fàreût bin haut relevé.

Note. - Manuscrit 108 de l'Université, p. 365.

« Le 6 d'avril 1652 la semaine sainte le comte de Salazar espagnol de nation conduisant quelques trouppes de l'armée du Roy vers Brabant passant par la Campine , pays de Liége près le village de Quatmechelen , y trouvant les paysans en armes de tous les environs, y voulut loger et rafraichir, ce qu'ils lui refusèrent, ensuite de la sauvegarde de sa maj. imp., ce que voyant il traita avec eux en amiable, qu'au moyen de 130 patacons, il passeroit outre sans les molester, ce qui lui fut accordé et payé. Les ayant reçus il supplia les dits paysans lui accorder quelque escorte des leurs pour le conduire jusques sur les frontières de Brabant, guères loin de là, afin de pouvoir passer en asseurance parmi les autres villages et paysans qui étoient en armes de tout côté donnans les cloches, ce qu'ils luy accordèrent ne pensans à aucun mal, et ainsy passa outre, mais le traitre et perfide les tenant en rasse campagne, il les fit tous environner par sa cavalerie et mettre has les armes, puis les fit tous massacrer de sangfroid, jusqu'au nombre de 70 hommes, sans pitié et miséricorde qui laissèrent en-viron de 120 orphelins, puis les ayant fait tous découstrer retourna dans le village qu'il pilla entièrement sans épargner l'église, puis se retira en garnison à Diest; ne voilà pas un bel act d'un vrai chrétien, à bon jour les bonnes œuvres. Les états en étant avertis en firent leurs plaintes à l'infante à Bruxelles, mais en vain, néanmoins Dieu ne laissa pas ce méchant, ce scelerat et perfide fait longtemps impuni, car depuis au siège de Maestricht ce comte scelerat voulant passer la Meuse vers les retranchemens des François, il y fut tué (1) et Maestricht prise et gagnée par les Hollandois.

<sup>(1)</sup> En juin 1632

# PASQUEYE

SC

### l' moûteûre et les impôts.

(1827.)

Dansez, sâtlez, tots mes èfants; Vos n' danserez nin tant d'vin in an, Vos n' ârez nin tant d' jôïe qu'à c'tte heûre, V' là qu' i fâret paï l' mouteûre;

> Lon la la, Po ç' côp là, Nos estan d'vin des laids draps.

> > 2

Vos n' àrez nin tant d' jôïe qu'à c'tte heûre V' là qui fàret paï l' mouteûre; Et çou qu' est l' pus grand d' nos mâlheûrs Nos n' sàran pus beûre in' mèseûre; Lon la la, etc.

3

Et cou qu'est l' pus grand d' nos malheurs Nos n' saran pus beure in' mèseure; I n'y a in impôt so l' pequet Qu'est co pus foert qui tot aut' choët; Lon la la, etc.

4

I n'y a in impôt so l' pequet Qu'est co pus foërt qui tot aut' choët; Et so on pauv' pitit neûr pan I n'y a in impôt d' treus aidants; Lon la la, etc.

5

Et so on pauv' pitit neûr pan
I n'y a in impôt d' treus aidants ;
Et so n' mâlhûreûs' lîv' di châr
I n'y a in impôt d' on patâr;
Lon la la, etc.

6

Et so n' mâlhûreûs' lîv' di châr I n'y a in impôt d' on patâr, Et po nos strôné tot à fait On fait paï so les fornai; Lon la la, etc. 7

Et po nos strôné tot à fait
On fait par so les fornai;
I fet par jusqu' à ch' minaie
Sinon qu' ell' seront bin bouchaie;
Lon la la, etc.

8

I fet paï jusqu'à ch' minaie Sinon qu' ell' seront bin bouchaie; N'y a-t-i nin di quoi pied' li tiesse D' nos fé paï jusqu' à finiesse; Lon la la, etc.

Ø

N'y a-t-i nin di quoi pied' li tiesse D' nos fé par jusqu' â finiesse; S' i nos d' meûr' co deus' treu patârs S' seret po par l' côrbillàrd; Lon la la, etc.

10

S' i nos d' meur co deus' treu pâtars S' seret po paï l' côrbillârd; Qui pied' li pus, c'est les priesse; I n' dimeur nin po dîre in' messe; Lon la la, etc.

11

Qui pied' li pus, c'est les priesse; I n' dimeûr' nin po dîre in' messe; Qwand n' s avan v' nou, nos n'avi rin, Qwand nos nn' iran nos n' rèpoëtran rin.

> Lon la la , Po ç' côp la , Nos estan d' vin des laids draps.

Une édition postérieure présente plusieurs variantes: 1° Des interversions dans l'énumération des impôts, 2° la suppression de la fin de la pasqueye à partir du milieu du 6° couplet; cette fin est remplacée par ce qui suit:

7

Et s' n'y a-t-i in impôt so l' bîre Qu' est si foërt qu' on n' el sâreût dîre; I n'y a n' augmentâtion so l' vin Di quatoasse ou di qwinz' florins. Lon la la, etc.

8

Ny a-t-i rin di pus ridicule V' là qu' on z' a pôsé in' bascule : I fàt paï so tot' les biesse Les coërps , les tripaïe , et les tiesse ; Lon la la , etc. 9

I fât paï so tot' les biesse Les coërps , les tripaïe et les tiesse ; Sârî-v' veï pus grand fôrfait Qui d' fé paï jusqu' à boïai Lon la la , etc.

10

Sàrî-v' veï pus grand fôrfait Qui d' fé paï jusqu' à boïai ; Vât mī qui j' finih' mi chanson , Craint' d'allé co n' feïe à violon ; Lon la la, etc.

11

Vât mì qui j' finih' mi chanson Craint' d'allé co n' feïe à violon On jou po avu fait ciss' pasqueye Il ont aou l' bonté d' m'y mett' qwat' feïe

> Lon la la , Po ç' côp la , Nos estan d' vin des laids draps.

> > SIMONIS.

# LE SEIGNEUR

ET

# LA BERGÈRE.

LE SEIGNEUR.

Bonjour Joliette,
Je viens pour te faire la cour;
Charmante brunette,
Plus bell' que le jour.
Je viens dans ces lieux écartés
Pour rendre hommage à ta beauté;
Reçois mes caresses, renvoies ton berger.

LA BERGÈRE.

Veïe, quélle avinteûre
Vo m' cial vinow' tot à matin.
Loukî ciss' posteûre
N'ès rîreût-on nin?

Louki z-à vos, ca vos toumrez; Ca vos estez dèjà halé; Ji so-t-èwaraie di v' veï trônné.

#### LE SEIGNEUR.

Si je trembl', bergère,
C'est que j'ai peur de vous fâcher;
Je suis plus léger
Que tous vos bergers.
J'ai justement quatre-vingt ans,
Ne suis-j' pas un homme galant?
Je suis plus agile qu'un lièvr' sur les champs.

## LA BERGÈRE.

Vos polez bin l' dîre;
Allez-ès don, vî chamossé,
Ca vos m' frî bin rîre
Qwand ji louk' voss' né;
Voss' bok' comme on fôr å floïon
Voss' minton po joué l' violon;
Allez-ès, laid mâïe, allez-ès pus lon.

## LE SEIGNEUR.

Jeune fill' volage

Ne méprises pas mon amour,

Moi qui suis si sage

Viens donc à ma cour;

Tu gouteras ses doux pass' temps

Ses rêv's, ses jeux, ses agréments Jeune fill' volage, quitte donc les champs.

LA BERGÈRE.

J' ainm' mt avar ciale

Magnî de lessai , de stofé ,

Celîhe et grusalle

Tot à long d' l' osté

Qui tos vos rosti, vos ragouts ,

Allez-es laid viseg', vî cou;

Si m' biergî v's attrappe, vos serez battou.

LE SEIGNEUR.

Adieu , jeune ingrate ;
Que je te quitte avec regret
Je suis miserable
Quel affront tu m' fais ;
Je vais dans mes appartements
Pleurer le reste de mes ans ;
Adieu , cœur de roche ; reste sur tes champs.

LA BERGÈRE.

Allez, veye bourique,
Allez-ès, rihorbez voss' nez;
N'arî-v' nin bin l' hitte
Ji k' mince à l'odé.
Allez-ès, r'lavez voss' pannai
Et s' magnî de l' soppe à lessai
Allez, veye bourique, allez, vî tâylai.

~(Q)

# L'HOMME SO L'AGNE:

1.

Si j'esteù co' n feïe à marié ,

Ji vou qui l'dial ' m'attrape :

C'est portant on sermint juré ,

On n' m'âreùt pus ès l' trappe.

Qwand jim' sovin qu' j'esteù jône homme ,

J'enn' alléf hâr et hotte ,

Et qwand ji riv'néf kipagn'té ,

Mi mér' mi féf li soppe.

2.

A c'tte heûr' si m'allah' mestoumé

Téll' fere di beûre in' qwâte,

Li diale est là mainme ès l' mohon

Et l' voisinège à ârme.

Elle îret po tot' les taviennes :

« Jihan , n'esst-i nin ciale ? »

Ell' coûrret tant qu'ell' mi troûvret ,

Elle est pé qu' in' macrale.

4

» Qui fais-s' co cial, sôlaie di chin?»
» V'là k'mint qu'ell' mi salowe.
» Fîr' sôlaie biess', naw' gueux, vârin,
» Est-c' li dial' qui t'kimône?
» Tes effants tot nous moret d' faim,
» Et ti, t'el hére ès t' panse;
» Et mi, pauv' feumm', ji m' cass' les reins
» So l' timps qu'ti prinds tes àhe.»

4.

Tot m'raminant divant les gins,
S'elle aveût l'sins di s' taire,
Et po conservé noste honneûr
S'ell' volah' cessé d' braire;
Mais c'esst on carillon d' pourceai,
D' diale ès coirps, et d'cûreïe;
Et çou qui m'fait pôr assoti,
C'est qu'tot l' monde ennès reïe.

5.

Quand n's estans riv'nou ès l' mohon,
C'est comme ine arègeïe;
Ji danse à côps d' quow' di ramon
Es l'couhène, ès l' haïeïe;
Si ji n'attrap' vit' po m' sâvé
L'ouhe où bin les finiesse,
Elle âreut todi les treûs qwârts
Des ch'vets qui sont so m'tiesse.

Ji so houlé d' çou qu' l'a treûs joùs
J'a stu trop pau z-habeïe ,
J'esteû d' foircî et tot k' frohî
A foic' di côps d'ekneïe.
Ji cour , ji poche avâ l' mohon ,
Ji veû l' finiesse à làge ,
Ji poche , ell' m'attrap' po l' talon ,
Ji pindéf ès vinâve.

7.

Li mâlhureûs' bout' li finiesse
J'esteû pris po les ch'veye;
Ji d'mandéf grâc' di tot' mes foices,
Ji stronléf à moiteïe.
Tos nos voisins accort foû,
Mais bin pus nos voisènes;
Onk juréf sor mi, l'aut so m' feumme,
Mi ji sièrvéf d'èseigne.

8.

Onk mi louméf: wiaim' di chin,
In aut': foutu Jean foutte,
Onk dihéf: qui n'ès crèvez-v' nin,
Qui j' n'esteû qu'on boign' foutte.
Ji deû m'veïe à in' pauv' sav'tresse,
Qu'a l'cour tinr', li bonne âme;
Qui consya qui m' faléf kiheûre,
Et m' fé prind' l'air so l'àgne.

Mes voisins pleins di compassion
Ossi bin qui l' sav'tresse ,
Onk dimandéf por mi pardon ,
L'aute aminéf li biesse.
I m' mettî d'sus tot bin douç'mint
Po n'nin mi fé dè l'pône,
Et paou qui l'tiess' ni m'tournahe,
J'aveù l'visèg' vès l'quowe.

10.

I n'y eût ni s'pouleû , ni sav'tt
Qui n'pierdah' si journaie ,
Ca ji creû qu' les trint' deux mestts
Estî tos à m'quowaie ;
Si v's avî veïou les sav'tresse
Avou leû gueûye à flamme ,
Les botresse et les harèg'resse
Qui breyt : viv' Guiame !!

11.

Ci fouri n' jôie ès noss' quârtî

Jusqu'à sept heûre et d'maie;

Les jône égal'mint comm' les vî,

Estî di l'atèlaie.

Mi feumm' sèpant l'honneûr qu'on m'féf,

Ni s' poléf tini d' rîre,

Et jura qu'ell' ni m' battreû pus

Si ji féf à s' manîre.

Pinsez-v' qui j'àïe ine heûr' por mi Mainm' li londi d'noss' fiesse , Et qui j'oisreû po m' diverti Beûre on côp à m' liesse? Si j'vou seûlmint po on moumint Mett' mi tiesse à l' finiesse : Pass' mu vit' cial , flairant calin!! Es l'coulaie ell' mi chesse.

13.

Mi joûrnaie fait' po m' ripoisé
C'est d'atèlé l'bouwaie ;
Hossî l'effant et l'kipoirté,
C'est trop pau po l' mamaie ;
S'ell' ni m' dinéf qui ça à fé ,
J'areû trop bin mes âhe ,
Mais l'pus sovint c'est des hochets
Qu'i m' fât triplé ès l'câve.

14.

I fât portant qu' j'aval' çoula
Ossi doux qui dè l'lâme ,
Ca , si j' dihéf mâïe in' parole
Ci sèreût bachanâle.
Ji vou l'aut' joû sûr' des conseye
Et m' mèlé dè fé l'maîsse ;
Ji pinsa qui j'ireû so l'feû ,
J'esteù déjà so l'aisse.

I n'y a n' bonn' gin qui m'a consy
Di li fé bin dè l'fiesse;
Ji l'a hoûté, pinsant mî fé,
Ji lî fit dè l'caresse.

J' lî di on joù: binamaie feumme,
Vinez cial qui ji v' bâhe,
Ell' mi fit bâhî l'trô di s'cou;
N'est-c' nin in' mâsît' vache?

Oh! si c'esteût co in' bell' feumme,
J'enn' areû co patiince,
Mais laide et mâl', n'est-c' nin baicôp?
Elle a n'gueûye comme on singe.
Et s'esst-ell' neûr' comme on houyeû
Qwand i vint foù dè l'fosse,
S'a-t-elle in' loukeûr ès costé,
Deux oûïe comm' deux harbotte.

17.

Ji n'sé là ouss' qui j' l'a louk?

Qwand j' l'a pris ès mariège?

Faléf qui j'eûh' les oûïe clignîs,

Qu' ji n'veïah' nin s' visège.

N'est-c' nin on grand mâlheûr por mi

D'avu ciste affrontaie,

Et di m' avu leï trompé

Po eun' qu' esteût halaie.

·((()))o

## NOEL.

## UN ANGE.

Un Dieu natt aujourd'hui d'une vierge, sans père, Qui dans l'éternité est engendré sans mère. Auriez-vous cru, mortels, ce miracle étonnant, Que le verbe éternel deviendrait jun enfant?

## UN BERGER.

Oh! qu'est-c' qui j'ô ès l'air?
Qu'est-c' qui çoula vout dîre?
J'ètinds des novais airs
Comm' s'i nos v'nî d'â cîre;
Ciett' j'a paou,
J' n'a pus oïou
Les tons d' in' sifait' voix;
Veïe quéll' loumire
Qu'on veût ès cîre;
Diew! qu'est-c' qui nos vairet?

#### L'ANGE.

L'orage va finir; Dieu suspend son tonnerre; Brûlant d'amour pour nous il descend sur la fterre:

Un Dieu s'est incarné, quel triomphe d'amour! Bergers, à Bethléem il a fait son séjour.

LE BERGER.

A vraie, ci sont des anges Qui nos d'het qu' Diew est né; I chantet ses louanges N'oïez-v' nin leû mestré? Vins vit' Noïette;

NOIETTE.

J'attinds Pirette. Vocial cusin Guyot; Souh! quéll' jalaie, Vo m' là toumaie, Et s' a-j' pierdou m' sabot.

L'ANGE.

Lucifer en fureur écume dans sa rage; L'homme victorieux va sortir d'esclavage. Un enfant nouveau né dépouille les enfers, Le contrat est conclu, il vient briser vos fers.

LE BERGER.

I n'y a pus d' deux meye ans Qui nos prophét' l'ont dit Qui l' bon Diew tot puissant Nos d' véf avoyï s' fi ;

Ous est-c' qui c'est?
Corans après,
Leians cial nos berbis;
Les ang' chantet,
Li leûp l's ôret,
I n' oisret mâïe vini.

L'ANGE.

Allez à Bethléem, dans une vieille étable Vous verrez sur du foin ce poupon adorable; Par un excès d'amour il vient combler nos cœurs, Aimez-le, à votre tour, cultivez ses faveurs.

LE BERGER.

Por mi j' sâtel' di jôïe

Po veïe ci p' tit poupâ,

Mais j' sins l' coûr qui m'annôïe

Dè l' veïe divin on stâ;

Pauv' pitit coirps,

I seret moirt

Avou ciss' gross' jalaie;

Poirtans dè feû

Et dè boleû

Po l'î fé in' blamaie.

L'ANGE.

Consolez-vous, berger, le feu du ciel l'anime; L'amour brûle son cœur, il en fait sa victime. Il naît dans la bassesse et c'est pour votre amour. Une vierge, un vieillard, voilà toute sa coar.

### LE BERGER.

Bon joù, p'tit vî monsieû,
Est-c' don là voss' denn' dame?
Vos l' lairez mori d' freûd,
I n'y a ni feû ni flamme.
Happez, maraine,
Ciss' gross' fahène,
Hèrez dè strain po d'zo;
Louke ès l' potale,
N'y a des brocale,
Nos nos châfrans turtos.

## L'ANGE.

Vous voyez ce grand roi qui a créé votre âme; Il tremblotte de froid entre un bœuf et un âne. Contemplez ce mystère, adorez ce berceau, Sous le corps d'un enfant c'est le fils du Très-Haut.

## LE BERGER.

Denn' mér' vola des oûs,
Dè souc et dè l' canelle;
Dè boûrre et dè cougnoû
Por vos fé dè l' briguelle.
Ça, fez bonn' cîre,
Volà dè l' bîre,
Ell' vi fret v'ni l' lessait
Po fé tetté
Ci binamé;
Mâïe n'a-j' veïou si bai.

#### L'ANGE.

Fléchissez vos genoux au tròne de sa gloire; Gravez ce beau mystèr' dedans votre mémoire. Un Dieu dans le maillot, quel prodige étonnant! Pouvez-vous refuser d'aimer ce cher enfant?

#### LE BERGER.

Awet, noss' binamé,
Nos v's ainm'rans d' tot' nos foices;
Oh! si nos l' poli fé
Nos v' fri bin pus d' caresses;
Mais nos n'estans
Qu' tots paysans,
Ay pitié d' nos autes,
Prindez nos coûrs
Et nos amours,
Nos n'avans pus rin d'aute.

## CHANSON

DU PARTI ARISTOCRATE.

Afr: Un tonnelier vieux et jaloux.

4.

Volà don noss' princ' qu' est riv'nou,
I ramôn' li jôïe ès noss' veye;
Rians, chantans comm' des pierdous,
Hoensbrouck fret l'bonheûr dè l' patreïe.
Mettans nos bin à l'unisson:
Et rèpètans tos so l'mainm' ton:
Avou tos les Méan vikez longtimps
Binamé César Constantin.

2

Qwand ji songe à tos les tourmints Qu'on v's a fait so in an et d'meïe, J'ès pleûre èco, j'a l'cour qui m' find, Tos mes plaisirs, ji les roûveïe; Pauv' Hoensbrouck, qu'est-c' qui v's avî fait Po ess' hierchî foù d'voss' chestai? Avou, etc.

3.

Falléf-t-i fé n' révolution Paç'qui v' loumit on borguimaisse ? Falléf-t-i pièd' tote in' nâtion ? Falléf-t-i fé l'guérr' po n' fichaise? Eco si on v' l'aveût d'mandé Ji n'pins' nin qu' vos l'ârî r'fûsé. Avou, etc.

4.

Falléf-t-i po les jeux di Spâ
Mett' li païs so l'boird dè l' fosse?
Deux banq' c'esteût déjà deux mâ;
Enn' âreût-i don fallou dosse?
A Lîge on jowéf tos costés,
Diew sé çou qu' enn' esst arrivé!
Avou, etc.

5.

Oh! ji m'ès sovairet longtimps
Dè joù qui l'peûp' dina s'côp d'patte;
Qwand ji di l'peûp' ji n' dis nin bin,
Ca ci n'esteût qui l'fleûr dè l' flatte:
Ossi avans-n' situ minés
Cou d'zeûr, cou d'zo... n's estans ruinés!
Avou, etc.

6.

Quéqu' pârt ji m' sovin d'avu lé
Qui les Ligeois ont dè corège;
C'èsteût sûrmint po s'ès moqué
Qui l' Prûssien d'héf on s'fait messège:
Ca s'leï magnî des peignons
Sins dîre on mot, fât ess' poltron.
Avou, etc.

S'i falléf co ric' minci l'jeû,
Pinsez-v', messieurs les patriotes,
Qui vos r'troûv'ri co les borgeûs?
Nenni; i v's èvôrît à l'trotte:
Vinez, vinez, nos v' rattindans,
N's estans appris, nos v' kinohans.
Avou, etc.

8.

Mais poquoi riv'ni so l'passé?
Poquoi nos fé co des mâ d' tiesse?
Nos n'avans pus rin à risqué;
On n'sipieret pus nos finiesse;
On n'vairet pus po nos piy:
Nos maiss' ni sont pus des bandits.
Avou, etc.

9.

Nos n'ôrans pus sonné l' tocsin;
Nos poirans doirmi à noste âhe;
On n' dimandret pus nos s'kèlins;
On n' nos fret pus corî à Ahe. (1).
Si nos magnans dès sèchès crosses
Çou qui n's ârans, sèret d'à nosse.
Avou, etc.

<sup>(1)</sup> Aix-la-Chapelle.

Nos vièrans riv'ni les Vingt-deux ,
Nos sèrans sûrs ès nos mohones ,
On n'iret pus prind' les borjeûs
Es leû lé , sins châss' , sins marones ;
On poirèt co dir' qui l' Ligeois
Divin s' baraque esst on p'tit roi.
Avou , etc.

11.

Li paix d'Fexh' qu'on z-a tant r'c!amé, Quoiqu'on lî àïe folé so l' vinte, Nos l'allans veïe ressuscité; I fàret des raisons po pinde. Les baibais dè l' mohon' commeune Art fait pinde in homm' po n' preune. Avou, etc.

12,

Nos d' meûrrans todi catholiques; Tos nos Voltair' sont à vacances, Ca sins çoula ji creû so m' frike Qu'il àreût s'tu cial comme ès l' France, Ous' qui n'y a pus ni foi ni loi, Ous' qu'on n' vout pus ni Diew ni roi, Avou, etc.

13.

Grâce à tos nos libèrateûrs, Nos avans r' trové noss' bon prince; Grâce à Wetzlaer, à l'Empereur, A Munster, palatin, Mayince! Sins zèl qu'est-c' qui n's ârt div'nou? Sins zèl nos esti bin fichou. Avou, etc.

14.

Mes amis, roûvians nos malheûrs,
Ni songeans pus à nos miséres;
Les riche ont trové on sâveûr
Et les pauve ont r'trové leû pére:
Hoensbrouck, rouvi vos pône ossi;
Tos vos èfans v'sèront soumis.
Avou, etc.

15.

Nos allans viké comm' tos frés ,
Tos les partis n'ès front pus qu'onke;
Si n'y a dès ci qui v's ont manqué
Ennès ploret des lâm' di sonke ;
Ossi av' signé leû pardon;
Qu'ondeïe¦co qu'Hoensbrouck n'est nin bon!!
Avou, etc.

### XIV.

### COMPLAINTE

DES

# PAYSANS LIÉGEOIS

SUR LE RAVAGEMENT DES SOLDATS,

SUIVIE

D'UNE PLAISANTE DÉBAUCHE.

(1631.)

#### CRESPOU.

Si ji n' mi pinds, qui j' seure damné!
Kimint, moirt qu'i m' fât crevinté, (1)
Mi rompi l' cô, m' rompi les bresses,
Les ovrâf joûs, dimègne et fièsses;
Tribolé m' mère et joûr et nutte
Sins cess' de harké (2) d'in' minute,
A rin riv'nant, moirt dè boly!!

<sup>(1)</sup> Comme on moirt i m'fàt crevinté?

<sup>(2)</sup> Sans cesser de travailler etc. On appelle hârkai la pièce de bois que l'on met sur les épaules et à laquelle pendent deux seaux; de là, hârké, porter le hârkâi. un fardeau. Il faut peut-être lire : sins ess' dèkârké d'in' minute.

Quélle apparence, boly, boly!! Owand j'a tot fait, tortot chepté Po rasonlé on p'tit chèté, On d'meïe bavîre ou on saint-stiene, Po n' vôïe di hoïe ou on fa d' lègne, Po on pau d' boûrre, on posson d' bîre, On boket d'froumag' qu'est si chir, In' crett' di mich', po brosdé sèche, (1) Seuve cou qui c'seuve po fé l' manège, Voci ces meye dial' toteleu (2) In' hiett' di sôdârs comm' des leûps Ou' areget d' faim, accori d' hérre. Onk mont' so l' planchi, l' aut' s'èserre Es l'câve à l' bîr', l'aute ès l'ârmâ, L'aut' mousse ès l' dispinse, l'aute ès stà, L'aut' vout in' vaut', l'aute on batisse, L'aut' vout fricassé des sâcisses, L'aut' fait in' cherbonnâd' so l'feû, L'aut' vout d' l'argint po d'zo l'teeû, L'aut' qui lèch' tant qu'i traw' les hielles (3), Les aut' fet des d'maie à pus foirt, Mi qui stà (4) là so on costé, Mi qui veût tot qui n'ois' moté,

<sup>(1)</sup> Une douzaine de petits pains pour manger secs.

<sup>(2)</sup> Toteleu?

<sup>(3)</sup> Il manque probablement ici deux vers.

<sup>(4)</sup> Moi qui suis là etc

Moté so mi am' si j' n'a paou
Qu'à fât' di char on moide ès m' cou.
Ni v' volez-v' nin dischrustiné (4)
Adon qu'on freut ico ovré;
Ouvèr' qui vout, ji n'ès fret rin.
In' hiètt' d'èfants m' pind so les reins,
In' feumm' so m'dos, on toich' posson,
On chaie-ès-l'aisse, on vraie wason.
Ces dial' vairont magnin çou qu' j'a
Et m' pauv' manèg' qui stièret là; (2)
L'aut' crie: pepai, l'aut': barabame,
Les aut' crièt: j'affame, j'affame!!
Quoi que diro-j'? j'y pièd' mi sins;
Ji n'sé pus qu' div'ni s' ji n' mi pinds.

#### JAMPSIN.

Qui dial' ti fa? qu'es-s' furieux? Qui d' vins-s' warache, as-s' veïou l'leûp? Ainsi m'aid Pier s' feumm' la battou (3).

#### CRESPOU.

## Battou, battou:

Po temon mainm' qui t'es soun'-t-i? Kimint l'edur' tu nin pus qu' mi? Qui n' sont-i tos à si cints diales Ciss' damnaie rèc', tos ces sódars

<sup>(1)</sup> Apostasier.

<sup>(2)</sup> Qui sera là.

<sup>(5)</sup> Ainsi maiss' Pierr' etc.?

Qui v'net branscaté l'païsant, (1) Qu'i fât nourri à nos dispens; L' tonai d'èfier nos l's ahièch' t i? Boly, boly, boly, boly!!!

## JAMPSIN.

Chartiferé! es-s'là logî?

Qui wàgn'res-s' à t' kimâgrit?

J'a veïou l' timps qui j' féf comm' ti

Jurant tos les saints d' paradis,

Et Diew et s' mér'; qui m'aidif-t-i?

C'esteût adon qu'i rompint tot.

Main à c'tte heûr' ji n' so pus si sot;

Sav' bin qui j' fais, qwand i sont v'nous?

Ji mett' li tâf', ji m' mahe avou;

Binâh' qui j' so dè beûre on côp

Là qui m' feumm' mi freût rompi l'cô.

Qu' ès dis-s', Mayleû?

#### MAYLEU.

Quoi qu'ès diro-j'?
C'est tot l' pur veûr; ji so des vosses.
Hout', Crespou, si hout' mu amour;
Pusqui t' sità so l' vôn' dè cour,
Et qui t' corèg' n'el pout poirté,
Ca c'est mâ d'règ' de s' veïe chessi bribé

<sup>(1)</sup> Rançonner, mettre à contribution.

A l'appétit d' ces gins gàtés;
Hout' çou qui n'y a, amor d'éfant :
Vindans tortos çou qu' nos avans.
Qwand n's àrans tot vûdî les pots
Dissi à cotrion Margot, (1)
N's trans ès l'guérr'; Jampsin, dis-j' mà?

JAMPSIN.

Ti n' sâreû mî; va, si ji t' fâ Dis qu'ji n' vât rin, so m'foi, Crespou, Ti n' vât nin n' mâre si ti n' t'y bout.

CRESPOU.

Houtez, ès l'guérie onc ji n'y fou;
N' m'ès parlez nin, j'a trop paou
Sor Diet, so mi àm', 'l y fait dang'reux;
Ni m' dihez nin qwand on m'âreût
Tot birlaffé d'on côp di speïe,
Ou m'èpoirté d'in' ball' ramaie,
Ou don m' côpé d'on côp d' javlène
Les crâs boïai, feten' beguene!
Ji giro là, n'cst-i nin vraie?
Helas que trop; j'y r'prind mi achaie,(2)
Amor d'èfant, et d' là, qu' pus est,
Esse int' des gins qu' ji kinochret,
Qui m'affrontrint tot çou qu' j'àreû;
On pauv' loign' bouc comm' ji sèreû

<sup>(1)</sup>?

<sup>(2)</sup> Je reprends mon ancienne manière de vivre.

Vikreut-ibin, giefzet baré(1) I fât pinsé pus lon qui s' nez. Jampsin.

Chartiferé! qu'es-s' on pauv' nier! To ces qu'enn' allint d'vant l'hivièr, Oui sont riv'nous, l's a-t-on toués? Quoi que dirî-v' dè fi l' hoslé, Dè kitrait (2) Eloi, de boigne Ernou, Et l' si dè l' dam' des treûs sistous? Ni sont-i nin riv'nous si gaïes? I n'y a nin onk qui n'âre les brâres A longs canons, bas-d'châss' texhou, On bai buf' qui les pind d'zo l' cou, In' touemoy di fronse ès hatrai, (3) In' plom' tot âtoû dè chapai; Săreû-s' veïe in' saquoi d' pus bai? Li prôp' fi dè l'kitraite Aili, Atot l' fi dè banâf corti N'ont-i nin tos deux raminé Checon deux ch'vâs sellés bridés? Deux p'tits rôïes dè cou sins rawete! Qwand on y mette on pau s' corège, I n'est qu'in homm' qui s'avinture!

CRESPOU.

Il est ciet' vraie! va don, ji jure

<sup>(1)</sup> Qui v's ès paret?

<sup>(2)</sup> Boiteux.

<sup>(3)</sup> Une fraise, un col plissé.

Saint Tarlipotin qui tairay co. (1)
Ça! d' chombrans nos, mettans eho; (2)
Mayleu, qu' mettrès-s'?

MAYLEU.

On bon jambon qu' est cût dés hîr Qui nos fret bin avalé l' bîre.

CRESPOU.

Ti don, Jampsin?

JAMPSIN.

On panai (3) d'coiss' ni vât-i rin? Et on boket d' pé d'in' jôn' ginisse Qui n'a vailé foù qu' vingt-cinq fere; Il est tinr' comme in' veye coirneye. Ji v's assûr qui vos lairî là Tos rostis po magnin çola.

CRESPOU.

Bon bon, v'là bon, mi j' mettret l' tâfe; I n'y a nouk pus ècostèjâfe Qui l' ci qu' asst; ji n'y vis' nin, A dierain vivant tos les bins. Sabay, Sabay!!

<sup>(1)</sup> Que je trendraile coup?

<sup>(2)</sup> Ès scot?

<sup>(5)</sup> Le côté soit droit soit gauche d'un bœuf, d'un veau ou d'un porc.

SABAY.

Qu' plais-t-i, noss' maisse?

CRESPOU.

Vins ciale, accours. toi, chaie-ès-l'aisse.

SABAY.

Vo-m' ci ; qu' volez-v'?

CRESPOU.

Toi, mett' li tâfe,

S'pâm' les possons et s'mousse ès l'câve.

SABAY.

Bai Diet dè glor', qué bounhamme!

Ne sav-v'nin bin çou qu' c'est d'noss' dame?

I n'y a pus qui l' tonnai qui court;

S'esst-ell' so ses dierains joûrs,

Li tonnai qu'elle a fait wârdé

Po beûr' dè timps di s' païn' lé; (1)

Qui diret-ell', qwand ll' rivairet?

Ossi vraie qui Diet, j'lî diret.

CRESPOU.

Si ti n' pou lî dire, et s' lî chante; Dis, va, dis; vou-j' qui ti m' kimande? Si t' dame est dam', ni so-j' nin maisse? Noss' dam', noss' dame!!

SABAY.

Apontî-v'voci les ivrognes,

<sup>(1)</sup> Lorsqu'elle sera accouchée.

### CRESPOU.

Qu'est-c' qui ti dis? allez, corogne.

Jampsin, Mayleu, toy vos b..uey
Si v's avez jamāïe bu dè l' bonne
Ciss' ci qu' enn' est; māïe pus téll' tonne
Ne m'a-t-avoï noss' bresseû.
C'est-dè l' lopett' veye di qwat' meûs;
On ès beûreût d'ci à d'main sins avu seû;
A ti, Mayleu! qu'as-s' Crespou, fi?

La débauche a duré trois jours.

### PARTIE SECONDE.

De la débauche des paysans

Ils commencent en chantant: J'ai ouï le tambourin sonner; compagnon, allons en laguerre, vivegoguette, goguette, goguette, la bouteille et le flacon; Collin tampon.

### CRESPOU.

Ça! qui ès vout? j'ès donne.

Ico a-j' on grand braquemart

To clinquant-noû, on brav' flîmart (1)

Qui l' grand-sœur dè tàïe di m' parint

Aveùt aou ès testamint

Dè tàïon dè costé di s' pére.

C'esst on vî leûp, li lame est clére

e from the land

<sup>&#</sup>x27; (1) Tout reluisant, une bonne lancette.

Comme on teyeu qu' est bin huré; Vinez, Jampsin, aid' m'el tiré; Tir', tire à ti, tir' foirt, Jampsin! Vinez, Mayleu, mett' z-v les mains. Ils tombent tous trois à la renverse.

## JAMPSIN.

I n'est nin boùrdeû qut s' kifesse;
Po m' pârt ji vou d' visé mes pèces, (1)
Ca, ciet' si j' deû allé ès l' guérre
Ji n' vou jamâïe fé sintinelle
Don, s' on n' nos mett' nos deûx ou treûs.
Ji n' oisro mâïe sité tot seû. (2)
Ico ni sièreut-c' qu' ès l' osté;
I n'y fait nouk qwand l'a jalé:
Don s'on n' nos féf on bai grand feû
Po châffé nos pîs et nos deûgts.

## CRESPOU.

Aiou grongnon, qu'avez-v' paou Qu'on n'vi soffel on bèche ès cou. O! houtez, germain de vi thier, Qui nos lairans-n' magnin d'ces lières. Nos fàreût-i allé bribé A l'appétit d' ces gins gatés? Ces dial' di sòdàrs di Hesta (3)

<sup>(1)</sup> Je veux faire mes conditions.

<sup>(2)</sup> Rester seul.

<sup>(5)</sup> Voyez la note A à la fin de la pièce.

Qui branscatet tot çou qu'on z-a.

I magn'rons l' châr, ji mourret d' faim;
Ji beûs l'aiwe et zel bevet l' vin;
Qui l' dial' les signe et s' les bèneïe.

Ces din' lârons, ciss' dinn' pindreïe.

N'est-c' nin po fé damné Kaiway (1)

Tos ses possons, tos ses crâwais?

Et çou qui m' va l' pus près dè coûr
(Qwand j'y pins' ji n' pou pus s' ji n' moùr)
C'est qu'i k'damhilet m' pauv' Helon,
Et s' v'el offet-i ès grognon;
Qu' ès frint-i, s'i l' tinint ès dri?
Je crains qui n'el voirint d' triht.

JAMPSIN.

Houtez, binamé sonk loïâl,
I rât pinsè â principâl.
I vât mî fé l' salut di si âme
Qui di s' allé fé on gendâme.
Ji crains si nos estin ès l' guérre
Qui nos n' vikrin nin sins fé l'lière,
Et qu'i nos fâreût pièd' li messe
Tos les dimègne et tot' les fièsses.
Qu'îrans-n' viké ainsi qu' des bièsses!
Boutans tot çoula foû d' nos tièsses.
J'a p'chî d'oï l' messe et l' sièrmon
Qui dè oï tiré l' canon,

<sup>(1)</sup> Kaiway est probablement un nom propre.

Et de hoûté l'parol' di Dièt Qui d'ess' dilez ces bas d' gibet Qui crucifièt noss' Seigneûr A l' blasphèmé tortot' les heûres. L'aut' jur' li coid', l'aut' li hatrai, L'aut' jur' li vint', l'aut' les boïais. Nos n' sarin rin apprind' di bon A hanté dè l' sifait' nàtion; Qui fàreût-i po ess' toué Ou po mori sins s' kifessé? Adon ico, cou qu'esst à crainde, On n' nos mettreût nin ès l' terr' saincte : On nos jettreåt divin on flot Là qu' personn' nè prieret por nos. Ji n' jow' ciet' pus, ji r'prinds mi attèche. Dėmostrans qu' nos estans pus sèges. Loukans di brosdé n' cross' di pan Atot nos feumme et nos èfants. Et loukans di fé noss' salut I vât pus qui tot l' résidu.

MAYLEU.

Où est c' qui nos voirin allé?

Nos estans tortos rachiftés. (4)

J'esto à Lig' màrdi passé (2)

Qui noss' bon Princ' vint ès s' cité

So l'aiw' divin on grand ponton.

<sup>(1)</sup> Nous sommes hors d'embarras?

<sup>(2)</sup> Voyez la note Bà la fin de la pièce.

J'el vev ci bai gros godon. So m' foi, ji fou tot ahuré Qwand j'oï li tabor sonné; Ji n' savo pinsé cou qu' c'esteût Qui tot l'monde esteût si joïeux Si ci n' fouri onk qui m' dèrit Qui noss' Princ' sièreût tot rat' ci. So mi âm', c'esteùt on grand plaisîr De veï volé les bannires. Les Ligeois qu'estint èquipés Ainsi qu'on cog jobâ hoslé. (1) I n'y aveût tot fin près d'in' plèce Qu' avint des chaudrons so leu tiesses Ossi clérs qui des plats di stain; Die mi âm' s'on n's'eûch' bin muré in; (2) Là stint-i là comm' des bragàrs (3) Atot des scaiolés ploumârs (4) Nè pé nè mì qu' nos gâdid'seûs (5) A l' dicàs' qwand i f'set des jeùx. Des aqué (6) qu'avint des javlènes Qu' estint bin ossi bell' qui l' mène, Ossi longu' qui des linw' di vache, Et tortot avà des ovrages;

<sup>(1)</sup> Comme un coq de grande espèce et pattu.

<sup>(2)</sup> Si on ne s'y fut miré.

<sup>(5)</sup> Directeurs de fête.

<sup>(4)</sup> Avec des plumets bariolés (5) ?

<sup>(6)</sup> Des laquais?

Min, ji n'avo d'rin si grand doù, Qui des floch' qui pindint àtoû. Des aut' qu' avint des longs picots Qu'on z-euh' battou les jelle (1) atot. C'esteût plaisîr di les veï Si bin àrmés et si jolis. On k'minci à tiré l' canon Qui féf tronlé tot' les mohons, Dè façon qui j'eû in' téll' crainte, Qui j' happa on si grand mâ d' vinte Qui tot nn'alla divin mes châsses: Ji v' mosturro co bin l'èplâsse. Jamàïe ji n'eû in' téll' hisdeûre; Ji pinséf mori ès l'mainme heûre. Min todi ji n' mi rindi nin; J'avancicha ès l' press' des gins Là qui n'y aveût des hall'bârdîs Qu'estint si faïaiemint moussis, Atot des bac di deux coleûrs; Ji pins' qui c'esteût blanc et neûr; S'avint-i des gróssès bràïettes Et des floch' di sôïe à l' bèchette. Vos eûchî dit qui leû bragârs Eûchint so leû tiess' des ploumârs. Les pontons v' nous, (hoût' mu, germain, Jamâïe ti n'oï té pass' timps)

<sup>(1)</sup> Les noix.

Les Ligeois k' mincint à d'hièrgi
Leus musquets comm' tos arègis.
So mi âm', si ji n' fou tot sourdau
D'oi ainsi pèté les côps.
On k'minça à crié: vivât!!
Qwand on veïa ci dinn' prélât;
Ciet' ji n'vi sàro dîr' l' honneur
Qu'on fit à ci très-dign' Seigneur.
Pârlans d' çou qu'il a fait por nos,
Ci très bon Princ'; ji jur' Paco (1)
Qui nos l' divrint bin r'compinsé,
Ca il a lu-mainm' kimandé
Qui nos eûhin à prind' les armes
Po k'chessì ces lârons d'gendarmes.

### CRESPOU.

Esst-i ainsi? coè d'lorsé (2)
Ni parlans don pus d'enn' allé.
S'i v'net, nos les k'teïeran pus v'nou (3)
Qui plaqueu n'fit jamàïe fistou.
Diet v' donn' bonn'nutte et bonn' santé;
Dimègn' nos nos poirans k'pagn' té.

<sup>(1)</sup> Paco, Pacolet est le nom d'un génie qui indiquait les trésors cachés.

<sup>(2)</sup>?

<sup>(5)</sup> Plus menus.

Note A. - Manuscrit 108 de l'Université, p. 34%.

Or comme en ce temps (1651) la garnison du roy d'Espagne fortifiée dans Herstal en la maison Faloise faisait plusieurs foules et acts d'hostilité dans les faubourgs de St.-Léonard et Vignis, les bourgeois ne le pouvant endurer, en tuèrent un par un dimanche au soir 16c de mars et encore un second le lundy en suivant dont ils n'osèrent plus paraître, mais craignant qu'ils n'y vinssent en plus grandes troupes les Bourgmestres y constituèrent un nouveau capitaine en la place de Philippe Renard qui avait été tué de Rossius qui fut Joseph son beau fils et ordonnèrent aux moines de St-Léonard de donner la cloche sitôt que quelques soldats de Herstal y paraîtraient pour y faire quelque foule et y ordonnèrent un tambourin pour donner l'allarme ce qui les fit contenir en leurs devoirs.

Note B. -- Manuscrit 108 de l'Université, page 343

Le premier jour d'avril 1651 à l'instante prière du Nonce apostolique que du doyen et autres ses ministres et conseillers qui voyoient aller les affaires d'un autre biais et façon qu'ils n'avoient pensé; (Ferdinand de Bavière) vint à Liége après une absence de sept ans et arriva dans 2 à 5 barques à Roland-goffe près la Place-des-Chevaux ou il mit pied à terre ramenant avec luy le grand mayeur Bocholt et les sous-mayeurs Donseel et Rossius, le secrétaire Zorne et autres mal-voulus du peuple. Comme il passait Roland-goffe toutes les maisons du thier St.-Martin et plusieurs de la Basse-Sauvenière firent plusieurs décharges de hacques ou chambres accompagnées d'autres armes à feu, et sur la Place-des-Chevaux étoient rangées en armes deux compagnies et une 3º entre la dite place et les maisons claustrales qui firent aussi leur décharge, pendant que le canon tonnoit de tous côtez en signe de réjouissance où le peuple assemblé crioit Viva, viva son altesse, puis étant environné de ses gardes il tira vers son palais après avoir été reçu du bourgmestre de Heers pendant que La Ruelle gardoit la maison de ville avec la quatrième compagnie qui étoit rangée sur le marché lesquels puis après furent tous quatre ensemble dans le palais faire leurs décharges, vers le soir, toutes les cloches des secondaires sonnèrent comme aussi le canon donna de rechef pour donner le bon soir, comme encore au matin la diane de tous les endroits de la ville.

# CHANSON D'CRAMIGNON.

1.

Piron n' vout nin dansé
S'i n'a des noûs solés;

Et des solés tot ronds
Po fé dansé Piron.

bis.

2.

Piron n' vout nin dansé
S'i n'a des noûvès châsses,

Des châssettes
Totès vettes,

Et des solés tot ronds,

Po fé dansé Piron.

3.

Piron n' vout nin dansé
S'in'a on noù cou d'châsse,
On cou d' châse,
Di pai d' hâse,
Des chassèttes
Totès vettes.
Et des solés tot ronds,
Po fé dansé Piron.

6

Piron n' vout nin dansé S'i n'a on noû gilet,

On gilet
Di pai d' chet,
Des chàssettes
Totès vettes,

On cou d' chasse, Di pai d' hâse,

Et des solés tot ronds Po fé dansé Piron.

5.

Pìron n'vout nin dansé S'i n'a on noû chapai,

On chapai Di pai d' vai, On gilet, etc.

6.

Pîron n' vout nin dansé S'i n'a on noû habit,

In habit D'pai d' sori, On chapai Di pai d' vai, On gilet, etc. bis.

bis.

his.

Pîron n' vout nin dansé
S'i n'a in' noûv' chimîhe,
bis.

In' chimîhe
Fait' de l' sîse,
In habit
D' pai d' sori,
On chapai
Di pai d' vai,
On gilet', etc.

8.

Piron n' vout nin dansé S'i n'a in' noûv' crawate,

In' crawate
Fait' di ouate,
In' chimîhe,
Fait' de l' sîse,
In habit
D' pai d' sori,
On chapai
Di pai d' vai,
On gilet, etc.

Piron n' vout nin dansé S'i n'a des noûs loïens;

bis.

Des loïens Di pai d' chin, In' crawate Fait' di ouate, In' chimihe Fait' de l' sîse, In habit D' pai sori, On chapai Di pai d' vai, On gilet Di pai d' chet, On cou d' châsse Di pai d'hâse, Des chassettes Totès vettes,

Totes vettes,

Et des solés tot ronds

Po fé dansé Piron.

## NOEL

EN DIALECTE DES ENVIRONS DE STAVELOT.

### MAREÏE.

Duspièrtez-v' ô pau;
Cuseun', qu'est-c' quu j'ô?
N'avez-v' nin co doirmou voss' sô?
Duspièrtez-v' ô pau,
Cuseun', qu'est-c' quu j'ô?
Levez voss' tièsse au haut.
Çoula m' fait paou,
Ju creu qu' j'à-t-oïou
Dir' qui noss' Sauveûr esteut v' nou;
Su ju n' mu tromp' nin,
Ju l'ètinds foirt bin,
Duspièrtez-v' ô momint.

Lîsbette.

Quu dis-s' co , Mareïe? Cont' tu tes loign'reïes? Ca jamòïe tu n'es duspôtieïe. Quu dis-s' co , Mareïe? Cont' tu tes loign'reles?

Fais on' fie li sutere.

Quu m' vous-s' tant temté?

Lais-m' ô pau r'poisé,

Ju n'a nin doirmou l' nutt' passé;

I n'est nin co timps;

Ca ju sé foirt bin

Qu' n'est qu' one heure au matin.

### MAREÏE.

N'oïez-v' nin chanté
Du tos les costés?

"Bergers, votre Sauveur est né."
N'oïez-v' nin chanté
Du tos les costés?

"La paix vous soit donnée."
Quu vous-s' tant doirmi?
J'el dis sins minti:
Tos les aut' sont dèjà so pî;
Songis à v' levé,
Ca i faut allé
Po l' allé adoré.

### Lîsbette.

Qu'est-c' quu tu m' racôte?
Maudie tièss' d'arôde,
Tu jôs' todi môje pus' qu' one aute.
Qu'est c' quu tu m' racôte?
Maudie tièss' d'arôde,

Jans' doirmi co ô pauke.

Grand Diet, qué duspli
Qwand on vout doirmi
Et qu'on v'vint duspièrté ainsi!
Su t' n'ès vas, so m' foi,
Sé-s' bin qu' ju t' dôret
Au visège on sofflet?

MAREÏE.

Mais, cuseun' Lisbette,
N'oïez-v' nin Noïette

Qui dans' tot jowant de l' musette?
Mais, cuseun' Lisbette,
N'oïez-v' nin Noïette?

Duspièrtez-v' vîl' sokette. (1)

Du tos les costés
On n' fait quu d' dansé;

Tos les bièrgis nu fet qu' chanté.
Oh! qué grand bonheur
Quu noss' Créateur
Nos est v'nou à ciste heûre!

Lîsbette.

Diem! qu'est-c' quu j'saveu! Ci côp là, j'el creu; Çoula mu rind lu cour joïeux. Diem! qu'est-c' quu j'saveu! Ci côp là, j'el creu.

<sup>(1)</sup> Vieille endormie.

Jesus! quu fait-i freud!
Aid' mu don mousst
Ca j'èjal' voci;
Mareïe, ca i n's-y faut cori.
Ju n' saureu, so m' foi,
Abotné m' coirset,
Ca les deugts m' ècoidlet.

MAREÏE.

N'ès jans nin ainsi;
Cuseun', poirtans-y
On' saquoi po r'chauffé lu p'tit.
N'ès jans nin ainsi;;
Cuseun', poirtans-y.
Ca les ang' nos ont dit:
Quu ci roi d'amour
Est coukt so l' four;
Iest sùr' qu' on veut batt' su p'tit cour.
Diem! quéll' pauvruté!
In'a po d'moré
Qu'on vî stôf' tot toumé.

Lisbette.
J'a duvin m' bodet
Les dints d'on bonet;
Cuseun', tu sé bin comme il est.
J'á duvin m' bodet
Les dints d'on bonet.
Conseill' mu çou qu' ju fret;
Su j'el deu poirté

A çu binamé

Avou çou quu ju v' va loumé :

Çu bai blanc ventrin

Qu'i est auquen'mint fin (1)

Po lì fé des bèguins.

MAREÏE.

Qwand j'a tot pinsé,
I lî faut poirté;
Cuseun', vos n' saurî môïe mî fé.
Qwand j'a tot pinsé,
I lî faut poirté;
I enn' a mèsauhe assez.
Su prindez, si v' plait,
On' qwôt' du lessait
Avou on qwôtron d'oûs novais.
Qwand nos y serans
Ossu vit' nos frans
Les papape à l'èfant.

Lîsbette.

Duvant d'y cori,
Dis-m'ò pau, don, ti,
N'as-s' rin po l'mér' du lu p'tit fi?
Duvant d'y cori,
Dis-m' on pau, don, ti,
Mareïe, ès vas-s' ainsi?
I est sûr qu'i ont freud,

<sup>(1)</sup> Quelque peu fin.

I m' sôl' quu j' les veu Qui trôlet les balzins tos treus. Dis-m' ô pauke, au vraie, N' fres-s' nin on' hièlaie

Atoù ciss' binamaie?

MAREÏE.

Oh! cuseun', si fret.

J'a fait ô paquet; .

Nu creyez nin qu' rin li manqu'ret.

Oh! cuseun', si fret.

J'a fait ô paquet

Du tot çou qu'i fauret.

Et s'a-j' apôtî

O tortai boti

Avou de souk di canari.

Nu v's èmaï nin;

Nos lî frans très bin

On' bonn' hièlaie au vin.

Lîsbette.

Oh! ça don, jans-y, N'ès ya nin sins mi.

Mareïe, ju so pus vil' qui ti.

Oh! ça don, jans-y,

N'ès va nin sins mi;

Aid mu ô pau (mârchî)

Nu nos hôstans nin;

Ca ciet' nos toum'rin;

Nos y vairans eco à timps.

Tu sé tot comm' mi Qu'i n'y a wèr' lon d'ci; Nos n'avans qu' fé d' cori. Mareïe.

> Vos n'ci arrivés ; Loukans d'y intré.

Binamé Diet, qu'i a foirt jalé!

Vos n' ci arrivés ; Loukans d'v intré

Po les bin reschauffé.

Les deugts qui m' toumet,

Les dints qui m' caket;
Ju n' sé cou quu lu p'tit d'vairet.

Intrans d'vin tot dreût,

Nos li frans dè feû,

Ca j' so sùr' q ui' mourreût.

LISBETTE.

Diet wâd' li k'pagneïe! Ça, vit' mint, Mareïe,

Apôteïe po fé les boleïes.

Diet wâd' li k'pagneïe! Ça, vit' mint, Mareïe;

Por mi, j' so trop nôheïe.

Et fais on' hièlaie

A ciss' binamaie,

Ca ju creu qu'elle esst èjalaie.

K'mint aurint-i chaud, Qwand i fait tot d'clôs?

Lu teut c' n'est qu'o peur tro.

MAREÏE.

Cièt' ju lì va fé ; Ca i m' faut allé

Veï on' gott' çu binamé. Cièt' ju lî va fé

Ca i m' faut allé

Po l'allé adôré.

Mér', vinez' coûkî
L' binamé p'tit fi;
On n'a rin veyou d'si joli;
I louk' si vigreux,
Cuseun', qu'ò direût

Qu'i ouh' dèjà deus' treûs meûs.

LISBETTE.

Ça , i est tôrd assez ; I n's-ès faut r'allé ; Nos n' polans cial todi d' moré.

Ça , i jest tôrd assez , . I n's-ès faut r'allé ;

Adiet, p'tit binamé!
Oh! ça don, Mareïe,
Prians l'eco n' feïe

Qui nos donne in' bell' vikôreïe.

Qu' après ciss' veïe ci Nos polanh' vîni Duvin su paradis.

**∞**(∰)∞

### XVII.

### COMPLAINTE

D'INE

# PAUVE BOTRESSE.

1.

Qui n' so-j' eco comm' j'esteû
Divant d'ess' mariaie!

Ji loukreû d' mî miné m' jeu,
Po n' pus ess' trompaie.

Mi bounhamme esst on pauv' sîre,
Et j'a stu, j'el pou bin dîre,
In' pauve aveuglaie. (bis.)

2.

I n'y âret bin vit' qwatre ans
Qui j' souf', qui j'èdeûre;
C'fouri po l' nutt' dè l' Saint J'han,
Beneïe l'avinteûre!!
Qwand ji houta ses sièrmints,
Oh! qui n' touma-j' so l' moumint
A fin fond d'on beûre! (bis.)

3.

C'est on drol' coirps mâhûlé Qui n'a noll' goviènne; Si vit' qu'il est foù dè lé, Volla à l' taviènne, So l' timps qu'avou mes èfants, Sins boûrr', sins froumag', sins pan, A ploré, ji d' fenne. (bis.)

4.

Qwand i r'vint dà câbaret,

' L'est sô comme in' bièsse;

Il est todi plein d' pequet

Jusqu'â d'zeûr dè l'tièsse;

Et s' print-i n' quow' di ramon,

Po m' fé dansé l'rigodon;

Volà ses caresses! (bis.)

5.

Mi mér' mi l'aveût bin dit
Qui j' sèreû trompaie;
Ji m' crèĭéf ès paradis
Di m' veïe ahesseïe.
Màgré mes pôn', mes tourmints,
Binamaie! poquoi n'a-j' nin
Houté vos conseyes? (bis.)

6.

Tant qu' in homme esst amoureux
Viv' l'ètat d'mariège!
Mais n' feïe qu'il a tappé s' feû,
C'est l'diale ès manège.
On n'est nin treûs nutte avou
Qu'i fait comme on leûp-warou:
C'est tot l'joû l'arège. (bis.)
RAMOUX curé de Glons.

# **PASQUEYE**

50

## L' FOIRT HIVIÉR.

1.

Nos nos ès sovairans, ma foi, Nos v'nans d'passé on foirt hiquet; Mais à c'tte heûre on va s' consolé Là qui n's allans ravu l'osté; L'homm' seret sô et l' feumme à bal; Qué plaisir d'esse à carnaval!

2

Es l'hiviér tot à fait est chtr, Jusqu'âz èjalaiès cromptres; Et s' n'ès sâreût-on co magnt, I n'y a nin in' cense à wâgnî; Ossi porminéz-v' timpe ou târd, Vos n' veïez pus qui l' côrbîllârd.

3

Vocial on p'tit couplet por mi; Et ji m'ès sovairet todi. J'a v'nou plusieurs feïe po chanté, Et s'aveu-j' li cour à ploré. C'esst in' saquoi d' bin malhureux Di mori d' faim et d' fé l' joïeux.

N'y a-t-i rin di pus binamé Qui d'oy les ouhais chanté? Vos v's assiez là so l' wason, Avou zel vos chantez n' chanson. Vos estez comm' divin on bal. Vos v' plaihî m' qn'â carnaval.

5.

A maïe, à qwatre heûre â matin, Vos veyez tot' nos jônès gins Qu' ennès vont à douce halène Porminé jusqu'à saint' Bablène. I rid'hindet po l' Fond-Pîrette Et fet leu p'tit côp ès cachette.

5.

Por mi, s' ji n'mour nin ciste osté, L'hiviér qui vint, ji m'va sâvé; Ji va fé comm' fet les arondes Ji va nn' allé d'vin on chaud monde. Au moins là, si j'vin à mori, J'îret tot chaud ès paradis.

7.

Qui volez-v' qui j' deïe , mes amis ?
Li monde a todi stu ainsi.
Seûy pauve ou bin seûy riche ,
Seûy joïeux ou seûy trisse ,
Seûy sûti ou seûy sot ,
I nos fât r'merci l' bon Diu tos.
Simonis.

## ENTRE-JEUX

#### DE PAYSANS

Surles discours de Jamin Brocquege, Stasquinson fils, Wery Claba et un soldat François.

(1634?)

STASQUIN.

Li tièss' mi toùne, amor di pére,
Comme onc qu'a magnin dè l' mistére; (1)
J'a l' boke oviette et l' cour serré,
Et qwand j'a bin considèré,
Ji so moirt, i n'y a wère à dìre,
I m' fât repoirté so n' civîre;
Ji n' sâreu pus allé avant.

JAMIN Brocquege.

Su prinds corège, amor d'èfant; Ji so si plein d'anôïe qui j' xherre, Si n' vou-j' nin cor moussî ès terre.

<sup>(1)</sup> Drogue qui sert à prendre les poissons en les étourdissant.

Ji n'a pus pont d' châr diso l' pai, Mi mioll' xheût foû d' mes oxhais. Si ti vou mori, si t' dixhombe; Ji n' pou quast sté so mes jombes, Mi sonk si pièd', ji d'vins tot freûd. I n' fâret qu' in' foss' po nos deux, Nos frans bin dè mori essônne.

STASQUIN.

Ji sin ecor batte on pau m' vône,
S'a-j' si paou qui j' vess' d'angoxhe; (1)
Et di m' leï mori so l' coxhe,
Ma foi, ji n'el fais nin voltî.
Si j' poléf cont' li moirt plaitî,
Ji mettreû on parlî enn' oûve.

JAMIN.

Les moirts, di terre on les accoûve Qwand on l's a bouté ès waxhai. Il est sèg' qui sé wârdé s' pai.

STASQUIN.

C'est don l'meyeu dè prind' corège Sins nos leï bouté ès sèche. Dè mori, vormint! Dial' çoula! Padiet! qui est moirt, i gît là. Roûvians les moirts et les tristesses. S' qwerans après l' banstai à pèces. (2)

<sup>(1)</sup> Angoisse.

<sup>(2)</sup> Prendre courage, se rétablir.

Trovans moyen dè ragrawté
D'in' sôrte et d'aut' noss' bonn' santé:
Dè tant gèmi, c'est grand' loign'reïe,
Et raccourci noss' vikâreïe.
I vât bin mî trové moyen
De qwèri po rawhî les dints.
On pau d' pan chergî d' crâh' di ross,
Çoula sereût cièt' bin à m' gosse,
Ou on batisse à lessai d' boûrre;
Il est si bon po l' mâ dè cour.
Et beûr' so coula in' dimaie.

JAMIN.

Tot çou qu' ti dis, il est fin vraie.

A qué propos nos rompi l' tièsse

A copiné d' ciss' mèchant' rèce?

S'il ont bouté l' feu d'vîn nos cinses,

S'il ont magnî tot' noss' simince,

S'il ont tortos nos bîns broûlé,

Ossi l' dial' les a-t-èvolés.

Ni nos a nin stu bon aweûre

Dè clappé l' ouxh' so l' trô dè beûre (4)

Et nos sâvé ci d'vin les bois

Sins nos fé k'teyî à briquet?

Stasquin. Diet de glor'! nos n'avans fait qu' sège.

Loukans de raprepi waidège, (2)

<sup>(1)? -</sup> prem non presenting of.

<sup>(2)</sup> De retourner chez nous.

Nos trowan moutey labebo (4)
I n'y a des ci qu'ont l' panse à haut.
J'a bin oïou trop gross' dilouxhe.

JAMIN.

Pomaim (2) qwand on fir tot' si pouxhe (3)
I n'y a des blessis ou des moirts.
A coula on k'teye à pus foirt,
On k'hach' li chàr ainsi qu' ès l' halle.

STASOUIN.

Ti n' sareû chepté sins estalle : Men loukans après noss' mohon S'i nos ont ley de l' pâxhon. (4) Ji fripret à grossès boufflettes Dè cogvai (5) tot plein in' gofflette.

JAMIN.

Mi, j'a li stoumac aloué Et l'appétit foù de louwé I fàt leyî r'mette à nateure.

STASQUIN.

Jons vey so tote avinteure
Wery Claba.

Ji n' sé si l' dial' n' èvolret nin

<sup>(1)?</sup> 

<sup>(2)</sup> Parbleu?

<sup>(3)</sup> Pouvoir.

<sup>(4)</sup> Nourriture.

<sup>(5) ?</sup> 

Ci damné Mansfeld et ses gins. S'i nos fâret lèchî nos plâres Sins çou qui l' boïe l'abattret màïe? Si l' tonnîr' n'el direnn'ret nin, Si l' platt' pîrr' Diet (1) n' l'assomm'ret nin, Si l' feû grieû n' jettret nin s' flamme Qui lî graffret foù dè coirps l'âme, Ci dinn' lâron, ci dial' volant Qui tow' pére et mére et èfant. Si fret; il v varet in' feve, Men j'so mâva quis net pus toye. (2) Qui fais-s' lâvâ? how' Lucifier! Poquoi n'accours-tu foû d' nèfier? Poquoi n'accours-tu nin pus vite Foû dè goffai dè l' grand' marmitte? Qui n' t' avanc' tu po v'ni happé Ci dial' qui nos a ruinés? Men ji veù bin qui l'dial' n'a wàde, Ca, ciet' c'est bin trop s' camarade; Portant l'a l' bon Diet condamné Des pere à tortos les damnés, Et dè cûre ès l' chaudîre à l'ôle Tant qui l'jour et jamâïe si sôle. (3) Qui n' so-j' on joûr cus'nî d'nèfier, Po vingî m' corèg' so les lières!!

<sup>(1)</sup>?

<sup>(2) ?</sup> 

<sup>(3)</sup> Souler, avoir contume.

Ji t' freû leû couhen' si salaie
Et des si bolantès xhièlaies
Qu'i n' les sarin mâre avalé
Sins s'avu tot l' palâ broûlé.
Ji t' les xherreû, padiet, j'el jeûre
Es l' gueûye in' lossaie di xhôdeûre.
Diet boli! qu'el fro-j' di bon cour!
Men c'est l' mâ qui c' n'est nin co m' tour.

JAMIN BROCQUEGE.

Padiet! ji creû qui j' divins loigne, Ji louke ès creu ou bin j' so boigne; Ji n' pou racsegnî noss' hâteur. (1)

STASQUIN.

C'est po l'amou qu'i git broumeûr; Ne l' veïez-v' nin d'vin ciss' xhavaie?

JAMIN.

Padiet! noss' bonn' veye (2) est broûlaie! Ji n' veû qui l' mitan dè clokî.

WERY CLABA.

Belles gins, qu'est-c' qui vos loukîs? Qui v'nez-v' po veï l' mâl' govienne Les saccag' reïe et les rouenes Di noss' païs qu'esst abattou? I m' sônn' qui ji v's a co veïou:

<sup>(1)</sup> Notre demeure.

<sup>(2)</sup> Village.

N'estez-v' nin l'vî Jamin Brocquège? Ji v'riknoh' bin à voss' visège.

JAMIN.

Ji n' so ne peyet ne meyet...

WERY CLABA.

Ji pinséf ess' sâvé tot seû,

Men ji veû bin qu' j'a co k'pagnere.

D'ouss' vinez-v' foû de l' saccag'reïe?

STASQUIN.
Ciet', ciet', nos n' l'avans nin veïou.

Kimint est-c' qui tot a-t-av'nou?

Nos nn' ôrin volti des novelles.

WERY CLABA.

I m' fâret cisé à l' chandelle

S'i fât qu' j' el racont' tot â long :

Li cour mi trònne ainsi qu'on jonc

Qwand j' pinse à ciss' dalant' joùrnaie

Tortot' noss' bonn' veye est broûlaie!

JAMIN.

Douc' Dam' di Hâ! j'a l' cour crèvé:

Vo-nos-cial tortos rouinés.

CLABA.

Ecor binâxh' qui a l' veïe sâve.

Stasouin.

Sus don! racontez nos voss' fàve.

Fez inehow' di noss' sintince. (1)

CLABA.

Po qué costé fât-i qu' ji k'mince? I m' el fât quâsî adviné.

<sup>(1)</sup> Rendez-vous à notre demande?

Ci fout miérkidi, à dîné, Oui les Mansfeld vinit à flacxhe, (1) Sins ôrd' dè logî nê dè paxhe; A quoy (2) dè feu, tos aregis Dè d'rôbé et dè saccagi; Sins dîre on mot, ne toud, (3) ne wâde; Ci fout de jowé à l'hapâde, Et prind' li pus bai et l' meyeû. L'onk prind les plats, l'aut' les teyeus, Les bagu' mi sour, si cottrai d' sàïe (4) Qu'à jama ell' moussif si gàïe; On doblet qu' j'aveû fait tot noû, Mes norets, mes mappe et linçoûs, Mes gueridons, mes châss' di fette, Mi cou-d' châsse à grossès bouflettes, Mes prôp' solés; n'est-c' nin mâlheûr? Ci làrcin creïe à noss' Seigneur! Qwand il eurint piì l' couhene, Il écorint d'on grand ravenne (5) Tantoi là haut, tantoi lâvâ; L'onk so l' grignî, l'aut' so l' câvâ, K'rompi, d'foncé ârmâ, dispinse. Mi pér' si vôf mette à l' difince,

<sup>(1)</sup> En foule.

<sup>(2)</sup> Saisirent?

<sup>(3)</sup> ?

<sup>(4)</sup> Serge.

<sup>(5)</sup> Avec impétuosité.

Men li pauvre homme y wagna s' moirt; I v' lt flach'tint in' dague ès coirps Jusqu'à poumai ; et ès l' prôp' plece I v's ahièrpint m' sour po les fesses Et s'ès fint-i leu bon plaisir. Si j'euxhe ayou on côp m' rapire, I n'euxhint nin avou s' puc'lège. Men, qu'euxh' ju fait? ji fou pus sège; Qwand j' veïa qu'on d'xhâssîf mi sour, Ji moussa à pus ratte ès four, Li lâme az oûïe, et l'xhitte az fesse; In' fåt nin minti, qui s' kifesse; Tot m' ragroumiant enn' on xhopai Ji n' féf nin pus d' haut qu'on chapai. Ji priîf Diet tot fant in' trogne, Ji xhitta ès m' cou-d' châss' di sogne.

JAMIN.

Padiet! on l'euxh' bin fait por mon.

CLABA.

Xhoûtez pôr li ress' de sièrmon.

Qwand il eurint fait etou m' sour

I li pitint tant d' pî à cour

Qu' ell' fou incontinent crevaie;

Ni vola nin n' moirt disolaie?

Mi, qu' esteû là, qui xhoûtéf tot,

Lt oïant fé l' dièrain soglot,

S'on m' euxh' diné cint côps d' forchette

Ji n'euxh' nin sônné in' miètte.

J'aveu l' passège à pan serré. STASOUIN.

C'esteût bin po esse èwaré.

JAMIN.

C'esteùt, so mi âm', po pièd' corège. CLARA.

J'oréf poumaim qu'i fint manège: C'esteùt co pau d' choi d' tot coula S'i n'euxhint fait aut' choi qu' coula. Qui firint-i? xhoutez m'el dîre: Noss' mexhon qu' esteût tot ètire. Nos ch'vâs, nos berbis, nos moutons, Nos greign', nos mohons, nos burons (1) Fourint à mainme instant broulaies. Mi, ji m' sava avou l' foumaie. Les vinàv' sont co d' moirts pavés; C'esst on miraxh' qui j' so sàvé. JAMIN.

Padiet! ji dis qu'i va-t-ainsi. STASOUIN.

Qui est-c' ci dial' qu' accourt vèr ci? WERY CLABA.

Leïans-l'allé; c'esst on Croate. STASQUIN.

Nônè! fi d'in' malâd' ribâde; C'esst on Mansfeld qui court mâsaif. I nos fât mett' les mains à glaive.

Mi dure di cure

(Salarie

<sup>(1)? ...</sup> Just a local in surred

<sup>(2)</sup> Il manque peut être ici un vers

Wad'! lais-m' allé atot m' javlene Ji t' lî va flaxhi ès l' bodene.

WERY CLABA.

Rivingeans nos, si n's estans foirts.

STASQUIN.

Lais-l' vini qwèri l'côp de l' moirt ; Ji t' li fret vei feu et flamme.

WERY.

Donn' li on côp qu'on lì veuss' l'àme. Ne l' sipàgn' nin, il est hoslé; C'esst on d' ces dial' qui n's a broûlés.

STASQUIN.

Où va-s'? fi d'in' dixhârnaie lexhe? Dimeûr' là qui t' veïe ni s' decrexhe.

Le soldat Français.
Pour Dieu, messeigneurs, sauvez moi.

STASOUIN.

Qu'est-c'? fi de dial', t'a in' saquoi Qui n' nos appoitret nin à rire.

LE FRANÇAIS.

Pour Dieu, messieurs, laissez moi fuir; Je suis outré de part en part, Laissez moi courir à l'escart; Laissez moi garantir ma vie. Obligez moi de courtoysie.

WERY.

I tiexhnaie qu'il a l' diale ès coirps.

JAMIN.

Li pauv' diale esst à mitan moirt, Dimandans li çou qu'el sitrind.

LE FRANÇAIS.

Voici l'ennemi qui revient, Sauvez vous si vous estes sages; Moi je vais gagner ces boscages Pour estre un peu plus assuré.

STASQUIN.

Fi dè dial', qui t'a èwaré?

JAMIN.

Çou qui v's avez parlé d'orgowe (1) Fait qu'il a bresse et jamb' pierdowe Il a l' leuw' cosowe â palà.

STASQUIN.

Qu'i n' si corroc' nin po çoula ; Ji va beûre à lu d'in' dimaie. On copenne ainsi à Montnaie Int' les botresse et les honyeûs.

JAMIN.

C'est noss' manîr' de parlé reud.

Xhoûtez, Germain, prindez-là l'bonne.

Mâre nos firin toirt à personne;

Vo-nos-ci, s'on nos vout de mal;

Nos estans bons, francs et loals

<sup>(1)</sup> Parlé rudement.

Exheùs de l'fin' fowaie di Lîge (1) Sus qui voss' consciinc' s'alîge. Dihez nos qui v's a fait paou; Si v's estez po mâtalent v'nou, Vos nos l' direz roufin roufaïe.

LE FRANÇAIS.

Messieurs, je viens de la bataille,
Heureux de m'en voir éschappé:
De Mansfeld je fusse attrapé
Si celui qui le ciel domine
Ne m'eut préservé de ruine.

Xhoûtez, boli! c'est on d' nos gins; Qu'exhin' toué ci pauv' chrustin Diet n' nos l'euxh' pardonné jamàïe.

STASOUIN.

WERY.

Padiet! qui mâ pins' maI y àïe. Savî-n' bin d' qué bois qui s' châféf? LE FRANÇAIS.

Messieurs, gardons de meschef. L'ennemi vainqueur nous talonne.

JAMIN.

Vorcial de dial' pus d' dîhe hût tonnes. Sàvans nos éco d' timps et d' heûre ; Rik'mandans nos à noss' Seigneur.

WERY.

Doux, Signeur Diet, d'nez nos patiince Et s'eplot tot' voss' sciince

<sup>(1)</sup> Issus de la pure race de Liége.

Po nos aidi, ca il est timps. Côpans ci po d'vin les jârdîns.

JAMIN.

Vos èfants, qui so-j' mal à mi àxhe Ayou qui n' pou-j' fé ça d' miràxhe Avâ les hâïe et les bouhons Qu'on mî fass' chîr' mi dièrain stron.

P. L. H. N. L.

Par Lambert Hollongne, Notaire Liégeois.

L'évènement auquel cette pièce a rapport semble être celui qui est rapporté dans l'extrait suivant.

Manuscrit 108 de l'Université, p. 401.

Le 30 de septembre 1634 fut publié au son du tambour par la cité de la part du bourgmestre jureis et conseil que les 4 compagnies fussent prêtes aux armes au premier son du tambour pour aller seconder les Condrusiens qui au nombre de 20 mille hommes faisaient tête au comte de Mansfelt qui voulait reigner le Condroz avant l'arrivée des François qui y vouloient passer, mais ce sont maximes de guerre, ayant demandé passage à un côté, on va passer à un autre, au 3º jour on fit sortir les 4 compagnies sous la conduite du bourgmestre Rosen accompagné de ceux du banlieu avec quelques pièces de canon, lorsqu'il n'en était plus besoin, car Mansfelt s'était retiré vers Cologne, néanmoins pour contenter le peuple il marcha jusqu'à Beaufays puis relourna en la cité. Il ne faut désobliger personne, on ne scait de qui on peut avoir à faire,

### XX.

# RANZ DES VACHES

#### DE LA MONTAGNE SAINTE WALBURGE.

O dé dé ado,
Vinez so l' trihai ,
Fez de bon leçai ;
Blankette et neurette ,
Joleie et rogette ,
Ni bisez nin
Ripahis-v' bin.
O dé dé a do ,
D'morez ès cotthai ,
Fez de bon leçai ;
O dè dé a do (bis.)

Les vache et les cossets Il est timps d'ès r'allé Po mode et po collé; Li dam' n'est nin trop nette;
Elle a lavé ses tettes
Avou l' leçai d' morette;
Elle a fait les golzâs
Avou l' leçai des ch'vàs;
Elle a fait les galets
Avou l' leçai des chets;
Elle a fait les doraies
Avou l' leçai di s' feye
O dé dé a do, etc.

## LES DANOIS.

1.

Plorez, vos jonès feyes; Plorez, ca il est timps. Les ciss' qui sont sateyes Riront di vos tourmints; Plorez, ca il est timps.

2.

Vos fîs tot' l'èwaraies Qwand les Danois ont v'nou; Jamaïe télle attelaie; Vos d'hîs qu'i v' fint paou, Qwand les Danois ont v'nou.

3.

Vos loukis leûs mustaches Avou leûs hauts bonnets Et s' fis-v' comm' des sâvages, S'avez-v' corou après, Après les hauts bonnets.

4.

Tots ces plaihants jôn's hommes Vis ont bin fait l'amour; I v's ontach'té des pommes Tot fant des bais discours; Vos v'sovairez d'l'amour.

A matin et à l' nutte Vos v's allis porminer; Tot' vos inquiètudes C'esteut po les trover Si v's allis porminer.

6.

Es suisse à Coronmoùse V's y avez stu assez; Tot à l' dilongu' de l' Moûse, So l'Avreû et so l' pré V's y avez stu danser.

7.

Oh! Doux Diet, quéll' tristesse Qwand c'est qu'enn' ont nn'allé; Les caïetresse et firlesses (1) Plorint po tos costés; Mâïe rin d' pus èwarè.

8.

Oïez-v' don ces bâcelles Gemi et sospirer :

- « Va j' vîèret clér ès m' hièlle!
- « Ci calin m'a ruiné,
- « Et s' m'a-t-i attrapé. »

9.

- « O binamaie cuseune,
- » Ni t' disol' nin portant

<sup>(1)</sup> Fileuses.

- « C'est qu'on pins' fé forteune
- « Qu'on s' fait fât' di galants ;
- « Mi, ji m' va batte â champs. »
- « Ni veus-s' nin avâ l' veye
- « Baicôp qui n'fet qu' plorer ?
- « Si n's euhint stu sûteyes
- « Et wàrdé nos broulés, (1)
- « On n' nos euh' nin moqué. »

11.

- « Loukîs d'vin ci fàbourg
- « Tot' nn' allant qu'il ont fait;
- « J'a veïou prôp'mint m' sour
- « Ossi moit' qu'on navai.
- « Ji n'sé çou qu' n'y a d' novai. »
- « Quoi fer ? qui fât-i dîre ?
- « I nos fåt rikfoirter;
- « Ci n'est nin co l' prumtre
- « Qu'a-st aou l'nez cassé.
- «I n'y a bin d' tots costés.»

13.

Et mi, Morai, bon drole, Tot vindant mes chansons, Ji n' cont' nin des frivoles J'ès sé co bin d' pus lon, Divin plusieurs cantons.

MATHIEU MOREAU.

<sup>(1)</sup> Notre argent. Search was a search

#### XXII.

# SONNET LIGEOIS A MINISSES.

(1622).

Xhoutez dai, mounseu l' prédicant, Ni pàrlez nin tant cont' les mônes; Ca vos fri dîr' qui l' dal vi mône Comme ounk di ses appartinants.

Vos estez oun grand afaxhan Après les bins di nos chenônes , Main po v' dîr' tot çou qui m'ès sône, Vos porpos sont porpos d'brigand.

Si vos euxht sû li scriteûre, Et bin wârdé li loi d' nateûre, Vos euxht acqwerou boun brût,

Main quoi? dîre â gins des injeûres, Et les spiter di vos r'nârdeûres, Ci sont vos oûve et vos bais frûts.

> F. HOUBIET ORA, Mèneu d' Lîge.

Ce sonnet se trouve dans un livre imprimé à Liége l'an 1622, et intitulé: Le chasteau du moine, opposé à la Babel de Hochedé Nembroth de la vigne, etc. etc., par F. Louys Duchasteau, liégeois, docteur en théologie et provincial des frères mineurs etc.

## XXIII.

#### COMPLAINTE

DES

# HOUYEUX

dè l' fosse di Bai-Jonc.

(1812.)

Quand j' songe à l' destinaie D'on misèrab' houyeû Qu' ouveur' tot' li journaie Po châffer les Monsieurs; S'i fât qu' wâgne in' moûnaie I pins' cint feïes pèri ; I vint à l' fin d' l'annaie Ossi pauv' qui todi.

2

L'an dîhe hût cint et doze,
Li vingt hût' dè p'tit meû,
On d'hind bonn' mint ès l' fosse,
Todi bin corègeux.
Quoiqu' tot hazârdant s' veïe,
On n' kinoh' nin l' dangî;
On z-ouveure à l'èveïe
Sins jamâïe y songî.

3.

Nos n' nos attindis wère A çou qu'esst arrivé, Qwand nos ètindans braire Qu'i n'y a pus qu'à s' sâver. Divin n' pareye hisdeûre Nos corans â hàzârd; Qwand n's arrivans â beûre, Il est dèjà trop târd.

4.

Gorrin n' jambe ès l' coufâte
Est tot prèt à r'monter:
I song' qu' i fret in' fâte
S'i vint à nos qwitter;
I sôrte et d'on ton grâve
S'adressant à turtos,
I dit qu' fât qu' i nos sâve
Ou qu' perihe avou nos.

5,

C'est lu qui plein d' corège
Ossi bin qu' d' ètind' mint
Fait trawer l' beùr' d'airège,
C'est l'affair' d'on moumint.
C'est por là qu'on s'èchappe,
Qu'on z-évit' dè pèri;
Mais d'vant d'ess' foû dè l' trappe
N'y a co bin à soffri.

в.

Les vis tot comm' les jones Qwand on z-est rassonné, Houbert Goffin, qu' nos mône, Dit po nos refrener:

- » Colson noss' camarâde
- » Nos abandonn'reut-i?
- » Seyîs sùrs qu' i n'a wâde,
- » C'est lu qu' nos fret sòrti. »

7.

- » Ovrans donc sins rattinde;
- » Habeye! vite attaquans;
- "I fât qu'on nos ètinde,
- » Qu'on sèp' qui nos vikans.
- » Qwand on sâret in feïe
- » Ouis' qui nos nos trovans, •
- » Les aute à pus habeye
- » Ouverront enn' avant. »

8.

On l'hoûte, on s'aponteïe
N'y a nouk qui n' vôye ovrer.
On prind chaque ine usteye,
On qwîre à s' disterrer.
On vint à fer n' trawaie,
On est tot mervyeux;
On n'a fait qu'in' corwaie,
On trouv' li feû grieûx.

9.

I s' fait on grand tapage
Qu'on dobel' par on cri;
On jett' la hache et mache,
On pinse aller pèri.
Goffin, qui n' pièd' nin l' tièsse
Court vit' sitoper l' trô;
I falléf si hardièsse
Personn' n'eûh' paré l' côp.

10.

I fât qu'on moûre ès beûre Si c'est qu'on n'ouveûr' nin; Et si c'est qu'on z-ouveûre On craint co n' accidint. On pleûre, on désèspère, Et paou dè manquer On dîreût qu'on préfére Dè mori qu' dè viker.

11.

N'y a pus nolle espèrance;
On s' résout à pèri.
On veût l' moirt qui s'avance
Prète à nos v'ni qwèri.
Les vis turtos essônne
Fet n' act' di contrition,
Et so c' timps là les jônes
D' mandet l' bènèdiction.

12.

Onk met' si confiince
Es l' benere vièrg' di Hà,
Promet' po si assistince
On voyège à pîs d' hâs.
In aut', divin s' misére,
S'adresse à Saint Lînâ.
Mathi (1) dit: « hoûtez m' père!
Taihîs-v', vos n' polez mâ. »

13.

"Si n's avans de corége, "
Nos dit li p'tit Matht,
"Qu'on sep' par noste ovrège
"Tot cou qu' nos mèritis.
"Si nos estans esclâves,
"Si nos d'vans mori d' faim,
"Qu'on n' ritrouv' nos cadâves
"Qu'avou l'usteye ès l' main."

14.

Ces raisons là sont bonnes, I fât bin l'avouer; Mâgré çoula personne Ni ois' pus s' rimouer: Goffin tot d'on côp s' dresse Et nâhi d' nos veyî

<sup>(1)</sup> Mathieu fils de Hubert Goffin.

Happ' si fi d' vin ses bresses Et vout s'aller neyt.

15.

On l' ritind, on l'assùre Qu'on fret cou qu'i vôret; Qui n's estans prèt à l' sûre Tot ouis' qu'i nos monret. Vint ine aute avinteûre, Deux chandell' distindet Et l' treusinm' qui nos d'meûre Distind d'abôrd après.

16.

Personn' n'a pus èveïe
Dè rik'mincî d' ovrer;
On s' plaint, on r'nonce à l' veïe,
On n' fait pus qu' dè plorer.
Mathî n' jett' nin n' seûl' làme
Et nos apostrophant,
Dit: « vos n'avez nolle âme,
» Vos fez comm' des èfants.

17.

Ci valet là qu' affronte Tote espéc' di dangi, I fât l' dîre à noss' honte, Sé nos rècorègi: On rassônn' tot' ses foices Pon' nin s' leyî brokter. Goffin inteûre ès l'roisse ( ) Et nos fait tos monter.

18.

Qwand on z-esst à l' copette, On pins' qu'on z-ôt on brut. Ci brut là, qui s' rèpette, Fait qu'on z-est tot foù d' lu. I n'y a nouk qui n'ètinde Haver, côper, hotter; I n' fât pus wèr' rattinde. On va ressusciter.

19.

On trawe, on nos fait vôïe,
On creïe: i sont sâvés!!
Po bin jugî d' noss' jôïe,
I faléf s'y trover.
On s' wain' divin l'aut' beùre
Les cis qu' nos ont d'lîvrés,
Fait à fait' qu'on z-inteûre,
Nos r'cevet comm' des frés.

20.

A fait d' jôïe, c'esst apreume Qwand c'est qu'on z-est r'monté; Nos èfants et nos feummes Accoret d' tos costés. I n'y a sôrt' di caresses Qu'i n' qwèresse à nos fer. I nos t'net d'vin leûs bresses A n' poleûr' s' ennès d'fer.

21.

En attindant on k'mince A r'ovrer po viker; N'y a comme in' providince Qui n' nos lait rin manquer On n' fait rin à moitele, On nos l'a bin prové; On nos a sàvé l' veïe, On vout nos l' conserver.

22.

On creût d'veûr si surprinde D'in' pareye charité; On n' pout d'abôrd comprinde Tant d' gènèrôsité. N'y a portant rin d' si simpe On n' s' enn' èmerveye pus; Li préfet (1) donn' l'eximpe, Tot l' mond' vout fer comm' lu.

<sup>(1)</sup> M. le baron de Micoud , chevalier de la légion d'honneur.

## NOEL

En dialecte de Verviers.

UN ANGE.

Allons, pasteur, qu'on se réveille! Un Dieu vient de naitre en ce lieu; Il est venu vous rendre heureux; C'est l'objet sans pareil.

Il fait éclater en touts lieux
Ses merveilles.

UN BERGER.

Quu d'hez-v' dô, binamaie? Quu v'nez-v' tant barbotter? Allez! v's estez troûblaie Du nos v'ni tant temter. Rutournez au pus vite Au païs d'où qu' vos v'nez, Ni mi, ni m' sour Magrite Nos n' nos saurin lever.

L'ANGE.

Que dites-vous, berger fidèle? Vous vous trompez on ne peut plus; Venez reconnaitre Jésus , Le fils de l'Éternel Qui vient réparer vos abus D'un saint zèle.

LE BERGER.

C'esst on' furieus' misère;
On n' saureût gott' doirmi.
Avou lu tintamôres
Quu vos v'nez fer voci.
Jans! faut veïe su c'est veur
Çou qu' vos nos racontez.
Portant nos v' polans creure
Tot veïant ciss' clôrté.

L'ANGE.

Pasteur, tout vous le dit sans cesse;
Un Dieu est né en ce beau jour.
Il vient vous donner du secours
Par sa vive tendresse.
Venez voir son cœur plein d'amour.
Tout vous presse.

LE BERGER.

Zabai! levez-v' tot d' suite. Pierrot, doirmez-v' eco? Qwand ciste ang' nos invite A nos lever turtos. Duhôbrez-v' dô bé vite C'est por mi comm' por vos. Su l' Messeïe est v'nou ci , C'est po nos sauver tos.

L'ANGE.

Ce Dieu Sauveur, je vous l'assure, Est le plus pauvrement logé. Dans une crèche il est couché Tout nu dessus la dure. Il est déjà tout transpercé De froidure.

LE BERGER.

Poirtans à ci p'tit roi Po l' bé vit' reschauffer Des fagots, des sech' bois, Ca i n' saureût durer. Jans! poirtans lî des wâfes Dè souke et de leçai Des lign'rais et des fâhes Tot plein ès noss' bâstai.

L'ANGE.

C'est par son humilité sainte Qu'il a confondu Lucifer; Il a su nous tirer des fers, Et briser toute atteinte. Il a subjugué tout l'enfer Sous sa crainte.

LE BERGER.

Oh! bon Diu! qué mirôke D'on èfant novai v'nou; O cièt', ju so binôhe Quu nos l'avans savou. Ça, nos poirans bé dire Qu' nos li avans poirté On' chèï po s'assire Pindant l'éternité.

L'ANGE.

Le ciel est joïeux de voir naître Un Dieu si puissant et si doux; Allons, bergers, unissez vous A la troupe céleste. Pour adorer à deux genoux Ce bon maître.

LE BERGER.

Prindans tos nos musettes
Nos flûte et nos hautbois
Nos coine et nos trompettes:
Accoirdans tot' nos voix.
Su fans on' bell' musique
Tot z-allant adorer
Ci roi comme el mèrite.
O n'el pout trop ainmer.

# GÈRA ET GÈTROU.

Air: Je suis né natif de Ferrare.

1.

L'aut joù ji pinsa crèver d'rîre,
Passant d'rî on monceai d'fèchîre,
D'in' grand' hierdresse et d'on poircht
Qui s' hantint et mi j'esteu d'rî,
Ji houta li d'vant et li d'rî.
I pârlint tots deux di s' marier,
Et s' n'avint nin châss' ni solés;
I s' loukint si amoureus'mint
Tot s' tinant tos deux po les mains;
Houtez bin, v'là leu z-entretien.

2.

Mi chér' Gètrou, v'là bin six mois Qui ji t' vou d'mander in' saquoi; Mais ji n' mi oise ahasàrder, Ca j'a trop sogn' d'ess' refusé; Si j' el so, ti m' vièret plorer. Ti diret qu'jiso amoureux Qwand ji t' parole et qui ji t' veu; Di magnî j' vôreû bin m' passer Po t'avou tos les joûs ès m' lé; Gètrou, ni m' voreus-s' nin s'poser?

3.

Mi fi Gèrà, à quoi pins' tu?
T'es si k'hiré qui ti n' pous pus;
Ti n'as ni solés, ni chapai,
Et s' n'as-s' nin pus d'esprit qu'on vai;
Po t' mi dir', ti n'es nin trop bai.
Ti n' ti pingn' nin, t' n'es maïe lavé,
T' as les oûye et l' nez tot crottés;
Et s'as-s dè foûr tot plein tes ch'vets,
Avou des mains comme on cosset;
Po t' siposer, ma foi, non fret.

4.

Mi chér' Gètrou, ji m' va cangt,
Ji va k'minct à m' rinetti;
Ji m' lévret treus qwat' feies li joûr;
J'âret l' visèg' doux comme on v'loûrs,
Po t' bâhî tot t' fisant l'amour.
Ji lîvret tot m' gage à noïé;
J'âret po très bin m' ratteler,
Sârot, corsulet et chapai.
T'âret on roket, on cottrai
Et des bais olés à calets.

**5**.

Tais' tu, Gèrâ, pauve ennocint!
Oh! qui vous-s' ach'ter tant d'bûtin;
Ti qui n' wâgn' qui six patacons;
Est-c' là po fer li fanfaron?
Ji pinséf qui t'ôh' pus d' raison.
Ti deûs dèjà doz' sikelins
A marchand d' pequet et d' brand'vin.
Ti n'as nin po payî l' curé,
Ji so honteûs' di t' siposer.
Houb' tu, t' as des nokions d'zo l' nez.

6.

Mi chér' Gètrou , ni m' refus' nin ,
Ca ji m'egag'reu dés' dimain.
Adon ti t' pôreu bin r'pinti
Dt n' mi nin avou pris por ti ,
Mi qu' n'aveû mâïe songt qu'à ti.
Quand ti seret vye , ti vièret ;
Ti pins'ret chûsi , ti t' trompret.
Des valets ti seret moquaie ,
J' sé là qui m' mère a stu lîvraie;
Ell' n'a jamãïe sutu mariaie.

7.

Mi chér Gèrà, c' n'est rin d' coula; J'aveu sept ans quand m' mér' s' maria. Mi pére esteut on bai sôdàr Qui v'néf caressi m' mére às sârts; Puis ell' siposa Gill' Hasârd. Pusqui n's estans d' costé tos deux, Marians nos l' dimègn' des grands feux ; Po noss' banquet et noss' festin , Nos frans dè l' salàde às harings Et s' l' irans-n' magnî so l' waïn.

8.

Ah! bin, bonjoù monsieu l' curé,
Vos plaireût-i bin d' nos marier?
On m' lomm' Gèrâ, volà Gètrou
Qui j'a chûsi po m' chér' doudou;
S' ji n' l'a nin, ji d'vairet bin fou.
Nos n's aimmans si foirt, ji v's el dis,
Qu' nos n' polans viker ni mori.
Tirez nos les treûs bans d'on còp,
Dihombrez-v', ca ji mour' di chaud;
Jôn'..., ji v' fret beûre on côp.

9.

Mes èfants, savez-v' voss' pâter;
C'est çoula qu' est l' pus nècessaire
Po z-aclèver les cis qu' vairont;
K'nohez-v' tos deux vos riligion?
Ji v' va fer n' pitit' question:
Dihez-m' on pau qwant' Dius qu'i n'y a.
Ossì vit', Gèrà responda:
D'mandez l'à Gètrou, s' ell' li sé!
Por mi, ji n' les a mâre comptés;
I s' pout qu' vos minm' vos n' el savez.

10.

Monsieu l' curé avou raison
S' màvla so Gèrà l' polisson,
Tot d'hant : passez-m' tos deux foù d'ci!
Et s' m'allez rapprind' di l'esprit;
Ni m' tourmettez nin, ji v's el dis!
Gerà et Gètrou n' mâquint nin,
Acoïnt l' curé, s'el battint,
Et s' lì fint d'ner on bai jambon
Avou treûs gros vîs patacons
Po s'aller marier à Chivron.

11.

A Chivron, on fit bin l'afestin;
Qu'afaim et Mâsô y estint
Qui fourint d'mandés à contrat
Passé po Gètrou et Gèrâ;
Et s'avint deux hièlle et on plat,
Avou deux cuis à manch' di bois,
Deux platais, molin à cafet;
On dansa à l' tallarigo
Pass' pi, maclott', bièsse à deûs dos,
Gèrà po d'zeûr, Gètrou po d'zo.

### XXVI.

# MATHI L'OHAI.

CANTATE.

Paroles et musique de M. Dumont, notaire.

RÉCITATIF.

L'anoïeux joû po les sôlaies Qui l' mârdi crâs a l' bâb' broûlaie; Li joû qui nâheies dè pochî Les jonès feyes ont mâ leûs pts, Et les jonais tot bahant l' tièsse Hinet leus dints avou rièsse; Po l' dir' pus court, li joû peneu Qui tot l' mond' va qwèri des creux. Tot påhûlmint j'alléf mi vôie Qwand tot d'on côp, j'ètind in' jôie, On hihahia, divin n' mohon Dont l' poisse esteut plein di spyons: Ji d'meur' tot queût, i m' prind evele Dè savu qui minéf ciss' veïe; Ji va so l' soû, et po veyï Ji m' mett' so l' bechett' di mes pis; Eie! dist-onk, breyant di s' pus foirt, Out louke à trò n'est nin co moirt!

AIR.

Ça don! vinez;
Corège! intrez;
Qu'estans-n' sitregne?
Allons grand loigne,
Estez-v' honteux?
Qu'on douv' li poite;
Fans veïe li hiète
A sindikeu.
Haïe, mouss' divin,
Faïé chrustin!
Vins beure on d'meïe,
Ti n' pous r'fuser
Sins affronter
Tot li k'pagneïe.

## RÉCITATIF.

Vo-m-là pris, qui falléf-t-i fer?
L'esteut trop târd po recouler.
J'inteure ès ciss' tavien' crotaie;
Binamé Diew, quélle attelaie!
Ji n'a màïe veyou rin di s' fait.
A mitan d'in' band' di jônais,
Ji trova eco trass' Marôïes
Qu'avint des visèg' comm' dè l' crôïe.
Tot' li nutte elle avint ballé,
Broufté, si k'bouyì à sàt'ler.
A leu wâkeûre on poléf veïe
Qu'elle avint bin fait les d'gogeïes;

Eun' si plaindéf des mâs des reins; Ine aut', ji n' sé di qué mèhain; Baicôp avît des ecoidleures, Et tot' si sintît d'eschâffeures : On z-adven' bin qui les fignons Prindit leus mâs ès compassion. » Ça, binamaie, â cour di m' vinte! » Ni seyîs nin don si dolinte; » I n' si fât nin abatte ainsi » Dihéf onk des pus agalis. » Vos aguess' vis fet fer des mowes; »Qu'on lî cûs' vite in' bîr' bolowe; » Aimez-v' mî dè thé à soffran? » Ca, vos nn'ârez, très denne èfant. L'aut' qu'esteut on pau pus roubièsse Happéf eun' des pus flaw' po l' tièsse; Mais ell' n'aveut wâd' di s' mâyler Ca ell' féf les quans' de sokter, Et tot à pont, ine avinaie Cria: bar' l'attèche ès 1' coulaie! J'esteut sô de veïe tot coula; Qwand onk des k'pagnons qu'esteut là, Râre in' lâg' jaif' po s' fer ètinde Et k'mince à chanter ciss' complainte.

AIR.

Adiet, bon timps!
Adiet les jôïes!
Les bais moumints

Po bin longtimps
Sont don èvôïe!
Qwand qwarem' vint,
Maik' comme in' henne,
Li gale âs dints,
Strind' li bodene;
On n' fait pus d' bin,
On d'vint si tenne
Qu'on vole â vint.

#### RÉCITATIF.

Ah! quéll' doleur, quéll' piète! Cam'rad' qu'est-i de l' fer? Qu'on m' côp' pôr li girgette Si tot' joù sins soper I fât qui j' vasse ès m' lé.

Oh! qwand ciss' musiq' fout fineIe;

"Savez-v' bin, les frér', qu'on rouveïe,
Dit grâv' mint onk des vîs jônais,

"Qui c'esst oûïe qu'on z-ètérr' l'ohai.

"Ji n'a jour et jamâïe di m' veïe

"Ecor passé ciss' cèr'moneïe—

"Il est bon là! brait on croufieux,
Qu'aveut todi les spots so s' deugt,

"Haïe! tot' les k'mér', dist-i, habeye!

"Hapez cheskeun' vos gâdisseus

"Et vos m' sûrez à l' quow' li leup.

"Qui vos ch'vets pindess' so les s'pales;

» Vos choul'rez, vos frez les macrales

- » Comm' foirt sovint vos volez fer
- » Qwand vos bounhamm' sont trèpassés.
- » Corèg', rotans, jans-ès noss' vôïe!
- Et vola tot l' bârnège èvôïe! Noss' croufieux à l' tièss' dè bîrâ

A boird dè l' foss' fait fer testà.

Li làme à l'oûye, d'in' voix tragique,

Tot s' grettant l' tièss' dizo s' perique:

- » Li moirt, dist-i, d'vin s' testamint
- » A qwareme a leyî tot s' bin;
- » Ji creu qu'i n' pout mâ d'ennès rire
- » Ca c'esst on bin pauve héritîr.
- » Nos l'avans magnî di s' vikant
- » Li trèpassé qui nos poirtans,
- »Li pauv' jambon, i n'y a qu'ine heure
- » Qu'i nos féf eco si bin beûre!...
- » Mais à choûler nos n' l'aidrans nin;
- » I fât tos passer avou l' timps:
- »Boutans l'ès térre, à pus habeye;
- » Comm' nos aute, i fât qu'on l'rouveïe.
- Et tot d'on côp noss' kipagnon Mosteur' si croufe à l' kipagneïe; Po d'rì, po d'vant, vis les r'merceïe Et les rik'dût ès crâmignon, Tot chantant jusqu'à leûs mohons.

CHOEUR.

Vivàt les joïeûx coirps Qui dè timps qu'i viket Buvet bin, magnet foirt, Et s' fet l' bin qu'i polet. Mi, ji vik' d'in' manîre Qu'à m' moirt on n' trouvret rin; Et ji fret bin sûr'mint Plorer mes héritîrs.

> On l'a gruzî On l'a rongî, Jusqu'à l' pelotte; On l'a r'passé Li trèpassé Qui vat ès l' potte.

# NOEL

En dialecte de Stavelot.

JAQUEMIN.

Oh! qu'a-j' oïou ès l'air?
Les ange ont tant chanté.
C'esteût tos novais airs,
On nn'esteût tot chârmé.
I d'hint duvin leûs d'vises:
Gloria in excelsis!
Mi, ju m'mette à loukî au haut,
J'oïa qu'on d'héf: Deo!

2.

Oh! ju pièrdéf corège,
Ju n' les ètindéf nin.
Ju dis: pôrlez m' linguège,
J'ètindret voss' latin.
Su v's avez n' saquoi à m' dire,
Duhez-l d'one aut' manîre.
Racôtez-m' el ès plat wallon,
J'ètindret voss' råhon.

3.

I kumincint à m' dîre
Quu l' Messie esteut v'nou;
Qu' gîhéf lu tièss' so n' pîre ,
Sins ess' gotte accovrou ,
Duvin l' dièrain' misére.
Ju n' creû nin qu'on z-espére
Qu'i vikret bin jusqu'au matin
Su vos n' l' assistez nin.

4.

Ofant ciss' bonn' novelle,
Ju d'manda là qui esteût;
Su n'y aveût noll' rappelle
Quu n's y courrins tot dreût.

I d'hint qui est v'nou ciss' cise
Duvin on p'tit r'coulise
Qui n'est qu'à ô côp d' pîr' du ci:
Ju v's ès preie, allans-y.

5.

Jans-y bin ratt', Lîsbette,
Biètmé, Juhan, Ernou.
Çu n'est nin des fleurettes,
Por mi, j' creû bin qu'i est v'nou.
Mais d'vant quu nos nnès janhe
Oïans sogn' quu n' poirtanhe
On' saquoi po r'chauffer lu p'tit,
Afin qu'i vik' todi.

6. ERNOU.

Por mi, j'a ô froumage Et l' mitan d'ô coucou.

BIETMÉ.

Mi l' moudée du noss' vache Et on d'mé qwotron d'oùs. S'a-j' on p'tit doraie Qu'a s'tu faite à l' makaie; Çu seret po l'mér' du l'èfant; N'est-i nin veûr, Juhan?

7. JUHAN.

Por mi j'a ès m' malette
Cînq ou six bons galets,
Et one aun' di finette
Po lu p'tit on coirset.
Et deus' treus pomm' pelaies,
Et dè legn' po n' blamaie,
Des brocal' po aloumer l' feu
Po rischauffer leûs treus.

3. LISBETTE.

J'a dè l' faren' boteie Et ô pau de blan pan; C' seret po fé l' papaie Au mamé p'tit èfant. S' a-j' deus' treus bell' gernées (1) Qui sont fin' blank' bouées

<sup>(1)</sup> Layettes.

Et on lign'rai jèn' comm' dè straim C' seret po l' fahî d'vin.

#### 9. Juhan.

Oh! louke on' gott', Lîsbette,
L' binamé p'tit èfant.
I a l' pai ô pau burnette,
S' a-t-i les oûyes riants.
I a l' mêm' visèg' quu s' mére;
I n' tir' gotte après s' pére;
I louk' dèjà ossi madré
Qu'ô jônai à marier.

10. LISBETTE.

Binamaie Vierg' Marie, Permettez nos voci Dè bohî deus' treus fies Voss' binamé p'tit fi.

LA VIERGE.

Tinez, c'est bin m' plaisir, Fièstîs-l' à voss' manîre. Bohîs-l', fièstîs-l' dè fôd dè cour; C'esst on èfant d'amour.

## 11. LISBETTE.

Oh! eco n' fie, Marie, Leï nos l'abresst, Çu seret l' dièrain' fie; N' r'trans ès nos quortis. Binamé Roi d' nos omes!

Wordez nos voss' royaume,
Afin qu' nos v' polanch' ruveyt
Es l' gloir' de paradis.

**12.** Вієтмє́.

Jans-ès bin ratt', Lisbette,
Rihoukans nos bièrgis.
Dansans so nos musettes,
Loukans de bin pochi.
Dansans tos à l' pus foirt,
Su crians jusqu'à l' moirt:
Vivât lu p'tit si binamé
Qui est v'nou po nos sauver!!

### XXVIII.

# LES AIWES DI TONGUE.

(1700.)

Grâce à bon Diew qu'int' les marasses, Tot nn' allant à l' chesse às begasses, On vint di r'trover, sins pinser, Ciss' bonn' fontain' dè timps passé Di qui Plin', sins avu rin r'çu, A pus exalté les vertus Qui tos les docteurs d'ajourd'hou Quoiqu' forpayts et corrompous. Assuraiement qu' po nos pechîs Diew l'a-t-aou longtimps cachi, Et qui po l' jou d'oûie i nos l' rind Avou l'anno sancto qui vint, Po fini n' feïe tots les grands mâs Dè l' mâlédiction d' Saint Servâ. Ciss' denn' fontain' qu'on va r'fer gàïe Et qui nos fret riche à jamaie, Est pus clér' di dîhe hût carats Qui qwand c'est qu' Pline ennès parla; Ca, si v' n'euhî qu'in' bouhe âs reins Vos l'y vièrt à v' murer d'vin.

Out' di coula, ès chapit' treuse, I dit qu'ille est ferrugineuse; Et cièt' ji creu qu'i n'a nin toirt Ca ll' ni saweûr' nin n' gott' li fiér. Min cou qui l' rind eco pus bonne C'est qu'ill' ni fait mà à personne; Tot' sôrt di bièsse ès polet beûre Sins avu ni mâ ni doleur; Vos veïez minm' des p'tits lurtais Qui noïet d'vin tot à pus bai. Alléz' mi dîre qui mâïe à Spâ Les bièsse y d'moret sins s' fer må! Ciss' carogn' d'aiw' fait mori tot Minm' jusqu'âz viérs et àz chabots, Si s'lait k'poirter po tots costés Sins mâie poûri ni chamosser; Min l'nosse a tot ine aut'nateure: Ill' si gât' so treus joûs d' voiteure. Coula convainc turtot' les gins Qui n'y a nin d'moré dè sé d'vin, Eco qui l'mér, comm' vos savez, Aïe battou là de timps passé: Ossi l' monde y vint à téll' flouhe Qu'i nos fàret serrer nos ouhes, On bin don fer r'bati po l' mon Tos l's ans pus d'in' row' di mohons; Et qwand c'est qu'on r'freût noss' cité Ossi grand' qui dè timps passé,

Eco y louereut-on on stâ Ossi chir qu'à Lîge on palâ.

I n'y a noll' sôrt di maladeie,
Qui foit' seuy'-t-elle et aregeie
Qui ciste aiw' là ni k'chess' pus lon
Qui dè marcht jusqu'à Péron;
Et si jamâïe tot l' monde ès prind
C' seret co bin pé avou l' timps,
Ca minm' nos avans bon espoir
Qu'ill' poirèt fer r'viker les moirts,
Et qu'à nnès beûr', tots les ch'vàs d' Tongue
Di roncins poiront div'ni hongues;
Qu'ill' seret bonn' po les pucelles
Qu' aront leyt spyt leûs hièlles;
Qu'ill' les saret si bin r'sôder
Qu' les aveûl' s'y lairont tromper.

Vola poquoi trint' deux docteurs
Vinet d'arriver tot à c'tte heure.
I volet l'anatomiser.
On l's a leyt tot triboler,
Min bin lon d'y trover à r'dire,
I s'ont fait sôs, ont bèni l'cire
Di nos avu restitué
Ciste aiw' si bonn' dè timps passé.
Il eurint portant l' plaiv' so l' dos
Li long dè ch'min tot v'nant d'lez nos,

Et coula l's aveût tant temté Qu'i nos volint comm' racuser; Min po les fer cangi d' parole On leû d'na chesconk treus pistoles, Et s' leû fit-on in' si grand' fièsse Qu'i fourint tos sos comm' des bièsses. Coula fourit bin rapoirté Divin l' gazett' dè meù passé, Et l'gaz'tî qu'a si bin pârlé A st-avou zel on pau gasté. I firint don l'expérience, Broulant l'aiw' po trover li s'mince, Min ciète i n'y polint trover So cinquant' pots qu'on d'meïe grain d' sé, Qui l'mér, comm' nos racont' l'histoire, Aveût levî là po mémoire; Si bin qu' les docteurs di Lovain Ni cessint d'ennès dîr' dè bin. Les cis d' Diest et les cis d' Visé N'el savint assez admirer. Les cis d'Ahe et les cis d' Rur'monde Di jôïe firint plorer tot l'monde. Les cis d' Maëstrécht et les cis d' Hu S'èwarint turtos di s' vertu. Et s' disputint à qui l' pus vi Po l'honneûr dè sinner l' prumî; Et leûs confrér' di Tirlimont Volint qu'on z-ès fih' des chansons.

Les Lîgeois minm', qui sont todi Pus chicanneux qu'ès tots païs, N'enn' ont saou dîr' qui dè bin: (Çou qu' est râr' po des s'faitès gins!)

Il ont trové l'aiw' misèrale Bin alcalene et martiale : Bin martiâl', là qu'ill' si r'sint Eco dè songu' des vis Romains, Qui s'y firint trawer leûs pais Po y v'ni rimpli leùs tonnais. Misèràl', po l' misér' des gins : Alcalen', po l' mâ des calins, Cá il a v'nou qwat' jôn' Lîgeois, On pau pités dè mâ françois, Qui s'y ont v'nous si bin r'wèri Qu' enn' ont s'crit tot dreût à Paris : Téll'mint qu' les François y vairont Ossi v'nous qu' des tropais d' moutons; Ca, c'est l' minme aiw', po assuré, Qui l' ciss' di qui Plîne a pârlé, Qui r'wèrih' l' hypocondriaque; Sins orviètan et sins th'riaque; Ill' kichess' li scôrbut si lon Qui dè stoumak jusqu'âz poûmons: C'est on r'méde âz pâlès coleurs Dont tant d' bâcell' moret à c'tte heûre. Ill' fait hiter pus lon qu'in' pique Tos les mâs qu'on nomm' hystèriques.

Ill' chess' li grèval' tot à fait Owand ill' sièreut minme ès cervaì. Ill' trouv' li leucophlegmateie, Assomm' sins mà li cachexeie, Et fôr' si làg' li trô dè cou Qui po hiter ses tripe avou. C'esst on bon r'méde às màs d' jonteure Qui fet sovint v'ni des infleûres: Ossi tot bâcell' qu'ennès prind N'ennès sét assez dîr' dè bin. Ill' fait riv'ni belle et bonn' tiesse A l' pus laid' feumme, à l' pus mâl' bièsse; Et s' vos eûhî l' moirt so les dints Ill' v'el freût r'moussi po l' cou d' vin. Ossi les docteurs qu'on v'nou d'vant Et qu' estint bin les pus mèchants, Euhint volou jetter tot plein De l' flate ès l juss', min i n' polint. I fourint constraints d'avouer Les mirâk' qui ciste aiw' sét fer : Min l' mâ fout qu'il avint roûv? In' penne et d' l'inche et dè papt, Po nnès d'pêchî on dôcumint Qu'el fih' creùr' sins tromper les gins ; Et s'avint-i, c' qu' esst eco pé, Roûvî l' cachet dè l' fâculté. C'est po coula qu' fâf rèvoyî, Li mi à ch'vâ, li mi à pi,

Li r'qweri à Lige à pus chaud Dont qu'i manquint di s' rompi l' cô. Todi rivnît-i co à timps Po r'bouter les astàrgis d'vin, Et s' rivingeant so les henas, l leyît s'crîr' çou qu'on vola. Li r'cette esteût on grand placard, Pus lâg' po l' mon qu'on bacon d' lârd, Es latin, flamin et françois. Et si vos m' dimandez : poquoi ? Afin qu'on l' sep' po tots païs, Et qu' personn' ni s' laiss' pus mori. On fit ossi, qui j' n'ètinds nin, Saqwants p'tits faïés mots d'latin Po marquer justumint l'annaie Qui ciss' fontaine a stu r'trovaie. Ji creu qu'i vont tot comm' coula; Li prumi : Caret MeDeLLa. Li deusinm': Con CreDant oMnes. Ca j'el's a ritnous tot esprèss.

Vorci don ciss'bonn' fontain' ci Di qui Pline enn' a d'ja motti!! (1)

<sup>(1)</sup> L'auteur fait ici des jeux de mots sur le nom des docteurs qui avaient signé l'approbation des eaux etc. nous avons indiqué ces jeux de mots en lettres italiques.

Voici les noms de ces médecins: L. Pecters, Somers, Verheyen, Bimy, Ancion, Blocquiau,

Qui a-t-âz jambe et âz bress' mâ N'a pus qu' fer dè cori à Spâ; On z-y vairet d' pus lon cint feies Qu'on n' fait à Spà po saver s' veie; Et si jamàïe on l' sét d' si lon Les moriann' minme y accourront. Tots les homm' si poitront si bin Qui les docteurs ni front pus rin. Les veyès feumm' n'âront pus qu' fer D'opium po les fer r'poiser. Les cis qui n'ont ne chamb' ne selle Po chîr' n'ont pus mesti qui d' zel. Ill' front bin mî po qui n'a rin qu'ill ni front mâ po qui n'a bin. A Hu, donrint leû bassinia Po nn' avu on p'tit hansionia; Ca ciste aiw' là fait des grands bians (1) A qui s' poit' bian, à qui n'a rian.

Derord, de Loncin, Ooms, Morianne; Nesselt, Clermont, Bresmal, Jamot, Rolans, Daniel, God. Collette, P. J. Colette, Volders, Maschuré, Vandevalle, Barthelemi de Bartholomis, Quintin, Landeloos, Rupens, Tielens, Rivet, Huens, Minten, Berink, de Muissen, Blondel,

Voyez page 104 et suivantes du parallèle des eaux minérales actuellement chaudes et actuellement froides du diocèse et pays de Liége, par Bresmal, chez Barchon, 1721.

<sup>(1)</sup> L'auteur écrit bian, rian, pour se moquer de la manière dont l'un de ces docteurs prononçait les mots bien, rien, etc.

Qui tos les mâs l' tinesse ès s' lé
Li ci qui s'ès oisret moquer;
Ca après tant d' si bons docteurs
Qui blàm' ciste aiw' n'est qu'on moqueur.
Kibint n'a-t-i d' qwâtrons d' mirakes
Qu'ill' nos a fait dépôïe les Pâques.
Houtez, po n'nin baicôp minti,
Ji n' vis racontret qu' les pus p'tits.

In homm' di Spâ qui n' poléf chîre Qwand nn'eût seulmint odé l' foumîre, Fout obligî di d' fer là minme Si cou d'châsse et chîre ès l'fontaîne. In' ligeois' qu'esteut si halcrosse Qui s' curé l' condamnéf à l' fosse, Noss' fontaîn' lî fit tant dè bin Qu'il y pièrda l' dreût d'èterr'mint. On môn' qu' aveût si pièrdou l' goss Qu'i n' poléf pus magnî dè ross, So di joûs magna treûs moutons Quatwass' coqs d'îne et vingt chapons. On jansènisse et in' chafette, Rolants tos deux jus d'in' cherette, Onk aveut l' niér foirt sitindou, L'aute in' grand' plaïe wèr' lon dè cou. D'on cộp d'aiw' li niér si r'metta Et l' plaïe dè l' chafett' si r'serra. In' pauv' sôlaie à Coron-moûse Sôrtant de ro, rôlat ès Moûse;

In' fourit nin vraiemint qwaht, Min i mâqua bin dè neyî; Et s'ès happa si gross' hisdeûre Qu'i n' féf qui hiter à tote heure. I v'néf à Tongue et d' foic' di sogne Di beûr' di l'aiw' quoiqu'ill' seuve bonne, I s' serra l' cour et l' cou si foirt, Qui, fât' dè chire, i touma moirt. Li tonnîr', foic' dè d' lahî l'air, Scuïa-t-in' bonn' feumm' di Bellair; Ill' ni lava si plâïe qu'in feie Et s' fout r'wèreie li minm' nuteie. On vi bounhamm' di nonante ans Qu'aveût volté dè fer n' èfant, (Min, comm' vos polez bin pinser, I n'aveût nin dè l' foice assez.) Buva les aiw' qwinz' joûs durant Et d'on seûl côp fit treûs èfants. In hypocont' qu'aveût ès l' tièsse In' niaie di jônès agueces, Prit d'noste aiw' po s'ennès fer qwite Et s' les hita tot ossi vite. On scôrbutique, à qui les dints Comm' des caïets d' bois lî r'mouint, N'avala d' noste aiw' qu'on hena Et tot' li machoir' li touma. In' jôn' chaipiow' qu'alléf morant, Ossi serraie diri qui d'vant,

A nnès beûre a pris tant d' vigueûr Qu'ill' pihe à c'te heûre' di tot' coleùr. On môn', qu' aveût l' pire ès costé Ossi làg' qui l' mit' di si abbé, Buva les aiwe et so treûs joùs Li qwitta comme in' poïe si où. In' feumm' qu'à foic' dè clabotter Aveut l' linw' qui voléf toumer, Buva les aiw' qui lî r'clawint Si foirt qu'ill' tinéf à ses dints. Onk, à qui treûs deûgts d'zeû l' narene Esteut crehou in' pair' di coines, Ni metta qu'on pau d'aiw' so s' front Et ses coin' toumint ès poûhon. In aut' ni fout nin sitoy v'nou Qu'i n' chia po l' boke et po l' cou, Et si fit-i on viér si long Qui des Châtroûx à Robietmont. I lì falléf divôre à cou A meseûr' qui l' viér esteut v'nou; On nn'eut po l' mon dîhe hût hâsplaies Turtot' di si boubene et d'maie. On bômel si inflé d' aiwlene Qu'à pôn' li veyéf-t-on s' narene, Buya treûs pots, piha qwat' tonnes Et d'vinf ossi graye qui personne. On pèlèrin qui d' seû morant Avala s' calbass' tot buvant,

El vinf rinârder ès l' fontaîne Pus platt' qui des coviss' di raîne. Tot près d' Visé, on crâ chapon Ou' esteut nevî d'vin on floïon. L'aiwe el fit si bin raviker Qu'i chòk' les pores po tots costés. In ètiqu', si moirt et si laid Oui l' Lâzâre esteût ès wahai, Buva d' noste aiwe et d'vinf si cràs Ou'ès r'allant i creva on ch'vâ. On pauv' bressed qui tot mahant Touma ès l' coûv' li tièss' divant, I n' si blessa nin à toumer. Min i s'aveût bin foirt haudé. On l'appoirta so des èbiesses (1) Et s' fit-on v'ni des blankih'resses Qu'à foic' de jetter l'aiw' so s' coirps Fint raviker l'homm' quâsî moirt. In' caïetress' qui foic' dè trop sire S'aveût fait l' cou pus deûr qu'in pîrre N'eût nin sitoy l' cou ès l' fontaîne Ou'ill' ni fout qwitt' di s' deur' coinne. On marihâ pité si foirt Qui l' fiér di ch'và d'mora ès s' coirps A bout d' di joûs piha si clas Et l'onzinm' joù li fiér di ch'vâ.

<sup>(1)</sup> Brancard.

In' feumm' di septante ans et d'meie, Qui mâie n'aveût s'tu gross' di s'veie, Si bagna d'vin l'aiw' jusqu'âz s'pales Et so noûf meûs eût in' germalle. On pauv' bolgi, qui so treus ans N'aveût polou magni qu' deux pans, So treûs jous s'vinf si ragoster Qu'i s' formagna et s' va briber. On françois, qui d' foic' dè souer, Aveût quâsî pièrdou tot s'nez, Noss' fontain' li fit creh' si long Qu'el fâf côper treûs deûgts po l' mon. In' bâcell' si chergeie di pouces Qu'in' térr' di grains l'est ès l'aousse, L'aiwe ès fit mori so treûs joûs Quatwass' sitis et treûs pougnoûs. On toùbaki, flairant po l' nez Ossi puanmint qu'on privé, Buva les aiwe; à c'te heure il ode Pus l' moskion qu'on stron d' marcotte. On bon vyard qui n'oïéf gotte Des deux oreyes po d'zo s' calotte, Noste aiw' li r'fit l'oreve si lesse Qu'i v's ôreût qwand vos n'frî qu'in' vesse. On pondeù, on pau foirt macté Comm' ces gins là li sont assez, L'aiw' li r'fit pus sèg' so pau d' timps Qui les docteurs qui l'approvint.

ln homme, ou qu' ji n' boûd' nin, in' bièsse Qu'aveût on pau l'oûve foû dè l' tièsse, Noste aiw' It fit r'crehe on novai Ou' esteût ossi làg' qu'on pan'hai. Eun' qu' aveût les tett' qui pind int Jusqu'à ses g'nos, po d'zo s' ventrin, Et au'âheiemint enn' eûh' polou Sins d'hiter ses deûgts horbi s' cou, Vinf beûr' les aiwe et à chaqu' còp Les tett' li r'montint on pî haut. On pauv' haïeteu si foirt toumé Jus d'in' tour qu'i s'ave ût toué, Ossitoi qu' noste aiw' l'eût sintou Si âm' li r'moussa d'vin po l' cou. Les prôp's oûhais s'ès trovet bin; In' masing' nin pus gross' qui rin A nnès beûre a si foirt crehou Ou'à Lîge on l' louk' po on coucou.

Infin si di fi enn' aweye
Ji d'héf li ress' di ses merveyes,
J'ennès d'vreû fer on liv' po l'mon
Comm' li ci des qwat' fis Aymon.
Ossi d'pus l'brut di noss' fontaine
Qwand on n'âreût qu'ine aiwe à raines,(1)
Eco el lomm' t-on minèrâle;
Eximpe à l'fontain' di Flémâle

<sup>(1)</sup> Variante: D'areine.

Qui fait portant pus d'mâ qui d'bin A tot' bièsse ainsi qu'à tot' gin. On vant' minm' li ciss' di Joupeye Qu'est bin in ossi grand' sotreie, Pusqui l' roi Pèpin, dè passé, Y lavéf si visèg 'sins nez, Et qu'Alpaïd', ji n' sé poquoi, Y rispàméf si trimoset. On parol' dè l' ciss' dâ Bayà Qu'esst ine aiw' qui n'pout fer qu' dè mâ, Ca ll' est si près d'in' mâl' mohon Qui n'y pout rin avu d' foirt bon. D'in aut' costé baicôp d' rapaïes Volet foirt vanter l'aiw' dè l' haïe (1 Et s' sét-on dispôre tant d'annaies Qu'ill' ni vât rin qu' po les sôlaies. Min çou qui m' fait l' pus monter l' bile C'est qu'on docteur di so l' pont d'Isle A bin aou l' front d'exalter Sí puss qui n' jond qu'à tots privés. I dit qui si aiwe est minerale, Min s' on d'héf ès lîgeois merdàle I pôreût bin avu raison, Ca ll' saweûr bin foirt so li stron; Et s' dist-i qu' elle est bonn' po tot, Po cûr' si chàr sins houmer l' pot.

<sup>(1)</sup> Fontaine de la rue Pierreuse.

Min levant là tot' ces fontaînes Qui s' condamnet assez d'zel minmes. Pàrlans dè l' noss' qui so pau d' timps Fait pus d' mirâk' qu' on faïé saint. Quoiqu' les èvieûx voless' dîre Ou'ill' ni vât nin co dè l' gottîre. Li gottîr' n'a nin ci talint Qui dè poûri so treûs joûs d'timps: Min l'nosse a tant d'délicatesse Qu'ill' pourih' so l' dos dè l' botresse, Et si v'n' el pihi so pau d' timps Ill' vis pourih' divintrin'mint. C'est cou qui fait v'ni d'tots costés Les gins dè l' pus grand' qualité. Infin ji n'âreû jamaïe fait Si ji v' racontéf tot à fait. Hoûtez seul'mint eco ciss' là Et ji n' vis diret pus qu' coula. Ill' fait hiter tots les wallons Et s' va fer rich' tos les thons. Et ji v's assûr' qui l' pus grand bin Qu'ill' fret, ci seret às flamins, Qu'à ciss' fin là ont foirt payî Trint' deûx docteûrs avou l' gaztî. Hérôd' ni d'na nin tant d'ârgint Po fer mori les ennocints.

> Par le chevalier Lambert de ŘICKNAN, Jurisconsulte.

Bresmal, page 113 du parallèle cité plus haut, compte cette pièce au nombre des causes qui ont discrédité

les eaux de Tongres. La raison en est, dit-il, que la populace ignorante (qui prend des jeux d'esprit pour des réalités) adonné dans le sens d'une pasquinade en langue liégeoise, peut-être faite (par l'auteur) pour s'en divertir, sans réfléchir au tort qu'il faisait à sa propre patrie. On n'a jamais connu ce pasquin de nouvelle fabrique : il a eu ses raisons pour ne pas se nommer; il a fait paraitre trop de génie dans sa pièce pour ne pas sa voir que les railleries ne conviennent que dans des sujets qui n'intéressent pas le public; et que dans ce cas il vaut mieux être caché que connu. Nous ne sommes plus dans le temps que Jupiter souffrait sans se venger les traits mordants de Momus.

D. Que pouvoit faire cette pasquinade, pour faire un tort si essentiel à ces eaux minérales?

R. La langue liégeoise est très-énergique et très-expressive pour la satyre. La pasquinade tournoit et les eaux et les médecins en ridicule: selon elle!, elles n'avaient aucuns principes minéraux et les approbateurs étaient des mercenaires qui n'avaient donné leurs signatures qu'à prix d'argent.....

#### XXIX.

# CONTROVERSE

ENTRE

Un Ministre protestant et un liégéois catholique.

(Fin du xvii siècle.)

LE MINISTRE.

Mon compère, mon ami,
Dict moi, je te prie,
Le ministre d'aujourd'hui
N'a-t-il pas ravie
Ton ame d'affection
A notre religion?
La plus asseurée
Comme réformée.

LE LIÉGEOIS.

Hout', kipér', ji t'el diret
Tot ainsi qu' j'el pinse;

Ji dù mt po fer l'vârlet
Divin l' gregn' d'in' cinse,

Ou bin po fer l' pantalon (1)

Turtot vindant des chansons

<sup>(1)</sup> Le paillasse.

A pt dè pont d's àches,
Li plèce est pus lâge.
LE MINISTRE.
Si tu scavois, mon ami,
La saincte doctrine
De ces deux galants esprits,
Tu n'en ferais mine
De te jetter si loing d'eux;
Mais deviendrois amoureux
De la foi nouvelle
De ces deux chandelles.

LE LIÉGEOIS.

I faict ossi clér ès n' fosse
Di meye pis d'zo l' térre,
Qui d'vin les lîv' di Calvin
Et d' Mârtin Luther.
Ji n' m' emerveye nin d' çoula,
Ca l'ci qui les apprinda
N'aveut aut' coleur
Qu'on dial' qu'est tot neûr.
LE MINISTRE.

Mon compère, je vois bien
Tu t'opiniâtres.

Je ne touche de rien
Non plus qu'un beau làdre.
Tu pense' estre catholique,
Et que je suis hérétique;
Mais je suis l'église
Fraichement remise.

LE LIÉGEOIS.

Luther esteut-i coip'ht

Quis portéf des foûmes

Po r'fôrmer l'èglis' so pi

Avou s' damnaie loume? (1)

In mohon qu' n'est nin toumaie

Ni deut nin ess' rimaçnaie

Di s'faictès truvelles,

Calvin et s' bâcelle.

LE MINISTRE.

Quoi! tu blâmes ces prophètes

En leurs mariages,

Comme des purs sacrilèges

Et concubinages!

L'apostre n'a-t-il pas dict

Que la femme et le mari

D'une compagnie Passeront la vie?

Le Liégeois.

Ho! c'est bin faict di s' marier

Ces qu'el polet esse.

I n' fàt nin rompi l' sièrmint

Qwand on z-est prièsse.

Calvin esteut on chenône,

Et Luther on mèchant mône;

A dial' les coirneies

Avou leus cûreies!!

<sup>(1)</sup> Lanterne?

LE MINISTRE. Si tu venois plus souvent Dans nos assemblées Entendre nos predicans, Et nos psaum's chantées; Tu ne serois pas longtemps D'en être bien plus content Que de tes pratiques A la catholique. LE LIÉGEOIS. Qu'îreu-j' fer là? houter braire In grand' hiètt' di bièsses? Po veï les courts mantais Qui nº coûv' nin les fesses? Li pougnard et l' musquèton, Les cous d'châsse à streuts canons Di ces loign's fis d'vaches Avou leus mustaches? LE MINISTRE. J'en cognois bien toutefois Qui de ta paroisse Ont faict la cène avec moi En grande alégresse, Renonçant par leur serment L'usage des sacrements; Bienheureux de vivre Au choix de nos livres. LE LIÉGEOIS. Nos n'y visans nin baicôp

S'i sont cint iudlaisse (1)

Qui vont à l' dans' des crapauds

Les pus p'tits sont maisses.

Qwand l' maladeie les prindret,

Ou l' moreie (l) les abattret

I voiront bin r'esse

Es l' grâc' des prièsses.

Le Ministre.

J'ai vécu ainsi que toy
Bien que je te blàme;
Et croiois la même loy,
N'eut esté ma femme
Qui m'at monstré le chemin
Et les verbes de Calvin,
Lisant en sa bible
Des choses terribles.

Le Liégeois.

Voss' grand père, in homme di bin,
Voss' père et voss' mère

Ont s'tu turtos bons chrustins.
Prindez on cristère,
Si purgî voste hereseie.
Di rik'minct in bonn' veie
I n'est mâïe trop târd
Dè fûr' li hasârd.

<sup>(</sup>i) La mort?

## XXX.

# LI BATAÏE

DI

# DOMMARTIN. (1)

Oh! vinez cial', vinez' houter Ciss' rud' bataïe qui s'a passé Ad'lez les rog'māïe, â Frainai (2) Int' Waroùsis et z-Awantais. Po v' dîre à jusse ous' qui c'esteùt, J'el pou, ca c'esteut so m' hâteù: C'est so Nayô, â champ à l' creux.

Fât ess' bin loign', fât nnès conv'ni, Qwand ès l' plèc' qu'on s' divreût d'vêrti, D' s'aller moudri l'onk l'aut' po n' feumme Qui v's a mutoi mettou des coines.

<sup>(1)</sup> Voyez Hemricourt, Histoire des guerres d'Awans et de Waroux, à la suite du Miroir des nobles de la Hesbaye.

<sup>(2)</sup> Voyez Bovy, promenades historiques, tome 2 p. 236.

Mais vo-m-là sôrti di m' sujet A riss' di m' fer côper l' hufflet Di vt baron Micht d' Bierset.

L'joû d'Saint Biètmé trass' cint vingt-cing(1) J'han d' Waremm' qui fourit wiaime, Mais cavaïr à tot' provance, Reud so l' jerret, sins attimprance, S' firit ak'dûr' Dâv' li morai (2) Lamkiné d' fiér comme on tonnai. Hemricourt et Bert di Trognaie El sûvint à in' coût' hapaie. Tot d'on plein côp, v'là qu' accorint Les fis dè sér' d'Heûr' li Romain, Les Surlets d' Lige, André d' Melin, Les Wonck, les Prout et les Desprez (3) Fontain', Fooz, Wihogne et Fastré, Messir' di Weys, Guiam' di Rûsson, Chavâ d' Viv'gnis, Bert di Clermont, Li mâhutin Anoul di J'hay, Boutâr si fré, (4) Wâthî d' Borset, Clermont et l' vî Wakir d'Awans (5) Deux vis aveul' tot halcottants.

<sup>(1)</sup> Le dimanche 25 août.

<sup>(2)</sup> Le cheval moreau, appartenant au seigneur de Dave.

<sup>(3)</sup> Jean, Ernus et Boynan.

<sup>(4)</sup> Ces deux derniers étaient frères de Jean de Waremme.

<sup>(5)</sup> Wilkâr.

J'ennès dîreû bin jusqu'à d'main; Gn'aveût pus qui d' paut' di wassin, Sins compter l' tropai d' cren'quints Qu'estint po sout'ni l' cavaï.

Les Waroùsis s'estint ringis
Après avu brâvmint poùhi.
A leu tièsse ou veyéf Hermalle;
Adon v'nint les sér' di Moumâle,
Warfisaie, Jâspar Vinâmont,
Les Chant'mièle et Julémont,
Linâ Dècerf, Chabot, Damré,
Wâroux, Coireur, (1) et les Desprez,
Et jusqu'à mâhaitt Servâ (2)
Qu'esteut v'nou po k'chessi ses mâs.

A moumint qu'on s'va flabôder, Si r'pah' di songue et s'ahorer, Gerà d' Sougnez, Goffin d' Fetene Accorint de costé d' Fontaine, D'brislés d' broùlis et tot ros'lants D'lez nos cavaïs r'glattihants, Breyant: « rawârdez, n' ferez nin!! « Li princ' Marckâ v's aconjuraie

« Li prine marcka v s aconjurate

« D'ès r'aller comm' tos bons Chrustins

« D'vin vos chestais ès vos coulaies. » J'han d'Waremm', sins pus les loukî,

<sup>(1)</sup>?

<sup>(2)</sup> Alexandre de Saint Servais quy des deux mains et d'on piet estoit affoleis. V. Hemricourt p. 338.

Si r'toun' tot hossant les s'pales, Et s' dâr' divin les Wârousis, Qwèrant po tos costés Hermalle. Ses oûres blawtint comm' l'aloumtre, Ses côps petint comm' li tonnîre, I l'aparcut et vôr' sor lu. (1) Hermall' dè côp si rècrèstaie: Mais si ch'vâ qui n'ès poléf pus Tomm' moirt à mitan dè l' trûlaie. Li pauv' Hermall' tot crèvinté Si r'sèche à moiteie sipaté; Anoul di J'hay di s'crâw' di fiér El ribouh' jus et l' tow' reud moirt. Chant'mièle a hâs' dè l' rivingt. Afonc' dissus et sins lignî D'on còp l'ajerçaie et l' sitâre Ad'lez s' canaïe di fré Boutâr. On s' siplinka tot' li journaie Et c'fourit à preume à l' vespraie

Qui les sér' di Veye et d'Berlooz (2) Ennès r'allint po l' vôïe di Fooz.

Vis dîr' tot quî qui trèpassa Sereut trop long; on l's èterra Cinq joûs d'après dè l' Saint-Biètmé; D'hans por zel in' pater et n' ave.

<sup>(1)</sup> Se rue sur lui.

<sup>(2)</sup> Ils étaient Warousiens.

### XXXI.

# NOEL.

1.

Haïe, jans! corans-y tot dansant (bis)
Veïe li miràk' di cist èfant
Qu'est né d'in jôn' pucelle;
Dihomb' tu, J'henn', dihomb' tu, J'han!
Dibomb' tu don, bâcelle!

2.

3.

O sour Maròïe, vinez avou; (bis)
Nos passrans po mon m' fré Ernou
Qui nos mône à l' valaie;
I fait si spès qui j'a paou
Qui nos n' seyans' d'rôbaies.

#### 4. MARÔÏE.

Grand pér', vos poitrez bin l' fisique, (bis)
So voss' nez v' mettrez des beriques
Et s' loukrez-v' ès l' potale;
Vos frez veïe ès noss' botique,
Vos trouvrez des brocales.

#### 5. JIHENNE.

O souh! Marôïe, qui fait-i freud! (bis)
Les dints m' caket, s'a-j' mâ mes deûgts;
Très doux Diew', quéll' jalaie!!
Cist efant seret moirt di freud,
Poirtans lî po n' blamaie.

### 6. JIHAN.

Por mi, j' li poitret des fagots (bis) Et des loumrot' tot plein m' sârot Qui sont ès noss' coulaie, Po reschâffer ci bai p'tit gros Jesus, Jôseph, Mareie.

#### 7. Marôïe.

Por mi, ji li poitret m' cottrai (bis)
Po fer des fahe et des lign'rais
Et à l' mér' des chàssettes;
Vos les i keûs'rez bin, s'i v' plait;
J'a dè fi ès m' tahette.

#### 8. LI MÉRE.

Por mi, ji li poitret m' ventrin; (bis) Il est très bai et si très fin Qu'on dîreut de l' prôp' sôïe ; C' seret po li fer des bèguins ; N'est-i nin vraie, Marôïe ?

#### 9. JIHAN.

Por mi, ji lt poitret m' sârot; (bis)
I n'est nin fin, s' n'esst-i nin gros,
Et s' a-j' des plom' di cyne;
Vos mettrez tot à fait ès m' bot
Po poirter à l' païne.

### 10. LI MÉRE.

J'a dè souk po fer on batisse (bis)
Po l' mér' di l'èfant qu'est si trisse,
Si trisse et si d'solaie.
Oh! qu' n'esteut-elle ès noss' (mohon)
Qwand ell' fout acoukele!

#### 11. JIHENNE.

Cuseun' Marôïe, allez' houter; (bis)
I m' sonl' qui j'ô l'èfant crier,
Doux Diew! so-j' ewaraie!
Cuseun' Marôïe, allez' houter,
Qui nos sepans' li vraie.

#### 12. MARÔÏE.

Awet ciète, i sont là leus treus; (bis)
L'èfant so l' four, tot moirt di freud,
Et l' mér' tot èjalaie.
Li vi bounhamm' les louk tot reud;
V' diri qu'i méditaie.

13.

Moussans d'vin, et s' nos agennans; (bis)
Nos trans adòrer l'èfant
Et li offri nos cours.
C'est çou qu' dimand' li bai èfant
Qu'est là coukt so l' four.

14.

Dièt wâd' li mère et li k'pagneie! (bis)
Les ang' nos ont dit des merveyes;
Nos estans si binàhes
Di cist èfant qui nos v'nans veie;
Vis plais't-i bin qu' j' el bàhe?

15. LI VIERGE.

Ah! oui, bergere, en l'adorant, (bis)
Baisez les pieds de cet enfant
Qui est né entr' les bêtes.
Il est né pour nous sauver tous;
Célébrez bien sa fête.

16. JIHENNE.

Houtez don, mér', qu'ell' parol' bin! (bis)
Avou s' douc' mene et s' doux maintien
Ni dirîs-v' nin ine ange?
Nenni cièt', mér', n' enn' allans nin;
Assians nos so ciss' planche.

### **XXXII**

Le morceau suivant inséré par Henri Delloye dans le troubadour liégeois du 14 prairial an VII est dû, ainsi que celui intitulé: li clokî d' Saint Lambiet no VII, à la plume du prieur des carmes déchaux, le père Thomas Marian, mort à l'àge de 80 ans vers l'année 1805.

Du reste ce ne sont que des fragments détachés d'une pièce très étendue,

Vos happez l' christ de vî Saint Pirre, (1) Li baptem' Diew qu'a fait Càrlîr, (2) Li conversion dà Bertholet, (3) Li d'hindaie di creux da Douffet, (4) Li Saint Agustin da Lairesse, D'on pauv' covint tot' li richesse; (5) Li bai Saint François des Meneus, (6) Li p'tit Saint Jàcqu's di so l'avreût, (7) Li tâv' d'âté des Încurâbes Qui les k'noheus d'het impayâbe; (8) Li Saint Simon-Stock da Damri, D'on si bai, si doux coloris; (9) On deuzinm' tâvlai da Carlîr Ouss' qu'on veyéf in' neûr' foumîre Avou deus' treus dial' waswadés Qui moussit foù d'on possédé; (10)

In Orpheie eco da Lairesse Qu' esteût hâgn'gné d'vin eun' des plèces De l' mohon' dè chenôn' Diffuit. Qu'est div'nou ètiqu' di dispit; (11) In' Saint' Cathren' dè vî Ploumîr Qui s' riwinéf à fer bonn' chire; (12) On Saint D'nih (à qui l' gros bourria Evol' li tièsse' d'on côp d' cramia) Qu'on dit ess' l'aréopagite, Qui Saint Paû low' divin si épite, Qui Carlîr a-t-eco pondou Deus' treus meus d'vant di clôr' si cou.(13) On Diew so l' creu et l' Magdelaine A qui l' doleur donn' li migraine: (14) In' Saint' Creux qui l' mér' Constantin, Li prumî Empereur Chrustin, Trova so l' montagn' dè Calvaire Et qui l' fit mette ènn' on r'liquaire; (15) Sins compter baicôp d'aut' tâvlais Des mi pondous et des pus bais : Intre aute, onk des Conceptionnisses Qui des bèguenn' féf' les dèlices, Li pus bai, l' pus clér, et l' pus net On'aïe jamaïe pondou Bertholet. (16) Vola! vos aregeïès bièsses, Li frût d' tot' vos bellès promesses.

#### NOTES.

- (1) Ce christ était en bois; il fut vendu à la commune de Soumagne et placé sur le pont; il n'existe plus.
- (2) Ce tableau qui était aux Carmes déchaussés a été restitué; il est placé actuellement à St-Paul.
  - (5) Ce tableau est restitué à St-Paul.
  - (4) Se trouvait à l'abbaye de Cornélis-Munster.
  - (5) Urselines.
- (6) Ce n'était que la copie d'un tableau inestimable (Saumery).
  - (7) Hopital de St-Jacques, sur Avroy.
- (8) Erreur. Cette table d'autel n'a rien de remarquable et existe toujours dans la chapelle de cet hospice.
- Il y avait au parloir un magnifique tableau de Rubens, représentant la flagellation; il était impayable puisque quelque temps avant l'entrée des Français à Liége, deux anglais avaient offert de le couvrir d'or pour en devenir possesseurs, mais la supérieure n'y consentit pas. Il fut enlevé et placé au Musée à Paris, où on peut encore le voir.
- (9) Ce tableau était probablement placé à l'abbaye du Beaurepart, ordre des Prémontrés, où il s'en trouvait quatre autres du même peintre.
  - (10) Aux Carmes déchaussés.
- (11) Ce tableau fut commandé par M. God. de Selys, et a appartenu en dernier lieu à M. le chanoine de Bemy, qui l'avait envoyé à Bruxelles pour le vendre. Il l'estimait 10,000 francs.
  - (12) Il est remplacé par une copie infidèle.
- (15) Ce tableau, peint sur bois vers 1674, occupait le centre du plafond de la grande nef de l'église Saint-

Denis. Il est remplacé par une copie faite de souvenir par Lovinfosse.

- (14) Bertholet a composé trois tableaux surce sujet, Lombart un et Fisen un.
- (15) Ce reliquaire appartenait à l'église de Saint-Lambert. Il fut emporté en Allemagne par un chanoine, et restitué à Saint-Paul après un procès.
- (16) Il y avait à l'église des Conceptionnistes d'Amercœur deux tableaux de ce peintre: une Assomption et une Nativité.

#### XXXIII.

#### EXTRAITS

# L'APOLOGEIE DES PRIESS

KONT FAIT L' SERMAIN,

CONTE LES INJEURES ET LES CALOMNEIES DES NON-JUREUX. (1)

Si les cis qn' blâmet les priesses
D'avu fait l' sermint ou l' promesse
Dè n' nın nûre âz Républicains,
Avîn' mî saou leu latin;
Il euhîn' polou d'vant dè braire
Léhant l' pârteie dè bréviaire
Qui tomm' divin l'octâv' des Rois,
Veie qui Saint Pau l' sî ès fait n' loi
Qui tot' les âm' di cist apôte
Qui comm' zel n'est nin hagne-ès-l' vôte;

<sup>(1)</sup> Amon J. Desoer, à Lîge, so l' pont d'Isle, al Creu d'or, no 11,1'an ix del République; par le père Thomas Marian; petit in-12 de 24 pages, très-rare.

Seyess' soumtse' às soverains, Seuve roïe, prince ou républicain. Poquoi? C'est qu' Diew ainsi l'ôrdonne, Et qu'i n' vout excepter personne Di ciss'loi, seuve-t-i cârmulin, Curé, vicaire ou capucin. C'est lu qu'a fait tot' les puissances; Et tot qui l'si fait résistance Va cont' si mandmint et s' volté, Pèche, et court li riss' d'ess' damné. I s'y a v'lou soumett' lu-minme Pusqu'i s' fit doviér in' baleine, Ou quéque aute espéce' di pèhon, Ouss' qu'on trova on patacon Qu'esteut justumint çou qu' falléf Po fourni à tribut qu'on d'véf A Tibére, impereur romain, Qu'esteut portant on grand calin. Et deus' treus heur' divant s' naîssance. Po obèï à l' minm' puissance, (Quoiqu'i n'y fouh' nin obligî, So l' térr' n'estant nin co logî), I nn' alla ès vint' di s' saint' mére, Avou Jôseph, si très denn' pére, So l' vôïe qui passe à Bethléem Po s' fer s'crire à Jérusalem, Ouss' qu'August', li chéf di l'empire, Avent ôrdonné di fer s'crire

Les manants di tots les païs Dè l' Judeie qu' li estit soumis. C'est adon mâgré s' tot' puissance Oui d'vin on stâ i prit naissance, Po nos mostrer qu' po obèi I s' anèantihéf ainsi. Cou qu'est eco bin ossi clér, Et qu' pout savu tot qui sét lére, C'est qu'à des anti-magneux d' lârd I derit qu' falléf à César Paï l' tribut qu'i l'st d'mandéf Et qui d' bon dreût lî appart'néf. Ci n'est nin mi qui fòg' coula; C'est l' Évangîl' qu'el dit tot plat. In téll' conduit' d'on Diew so l' térre Fait bin vèi qu' c'est lî displaire Dè n' nin voleur' fer on sermint Oui n' nût nin â cult' des chrustins. Pusqu'i gn'y a n' loi dè l' République, Quoiqu'ill' seuve anti-catholique, Qui d'find dè mett' nol èpêchmint A quî vout sûr' ci sintimint; Cou qu'il est bin facil' dè veie Pusqui d'vin les poroch' dè l' veye, Ouss' qui les bons prête' ont juré, On z-y preie comm' dè timps passé. On z-y préche, on z-y fait l'office, On z-y jow' d'ôrgue, et tot l' sièrvice

Si fait avou l' minm' dévôtion Qu'i s' féf divant l' Révolution. On n' chess' personn' foû des èglises Ossi longtimps qu'ill' sont soumises Az lois civile'; on les lait fer Sins s' mette ès pôn' di les troûbler.

L'auteur se demande ensuite pourquoi les prêtres non assermentés attaquent ceux qui se sont prêtés à cette formalité et après quelques conjectures sur ce point, il continue:

Men çou qui ç' seuye, sont des usteyes Qui troublet l' pâïe di tot' li veye, Et qui sont câs' qui baicôp d' gins Ni fet pus nou d'voir di chrètien; Qu'i n' houtet ni bass' ni grand'messe, Et pus vit' qui d'aller à k'fesse A des prièss' qu' ont fait sermint, I vont ès l' foss' sins sacramint. I n' songet pus à fer leûs Pâques Nin pus qu' les Turcs ou les Arabes.

C'est ainsi qu' tot volant parete Bons apôte' àz oûyes des chaffettes ,

I levet distrůr' måfait'mint Çou qui siève à cult' des Chrètiens. I mettet l' schism' divin l'Eglise, Et baicôp d' gins divin n' téll' crise Qu'i n' savet so qué pî baller Po trover moyen dè s' sâver: I l' sî d'findet dè sûr' li vôïe Qui Diew nos a tracé sins crôïe, Avou l' compas dè l' vèrité Qui jamâre ni pout ègarer; Di façon qu'i n' tint nin à zel, Avou tot' leûs boignès quarelles Qui n' fess' peri noss' raligion S'ill' n'esteût nin ferm' so ses gonds; Men Diew a dit qui tot' les poites Di l'infiér serin' trop pau foites Po r'vièrser çou qu'il a bati; Oui Lucifer sereut honni. Et qu' tots ces diàle' avou leus coines Arî cheskeun on pî d' narene, Cou qu'les rindreut si èwarés Qu'i frì blêmi tos les damnés. Wâd' don à tos ces témèraires Qui mettet des gins enn' infer, Qu'ont fait çou qu' Diew l'si a k'mandé Et qu' tos les saints ont pratiqué! Appartint-i à des bourriques Mûtins, brouillons, sots fanatiques,

Men i diront : çou qui nos gêne C'est qu'i volet fer jurer haine Az roïes; çoula est-i permis? - Tant qu'i viket, ji dis qu' nenni; Men s'i sont moirts et qu'in aut' maisse Si fôre ès l' plèc', quoiqu'i displaise, C'est à lu qu'i fât obèï. Poquoi? c'est qu' Diew el vout ainsi. Qwand i plairet à s' providence Di leï co v'ni n' aut' puissance Qui vairet pôr beure et magni Cou qui l' prumîre aret leï, I fâret sins fer noll' grimace El leï haver so l' carcasse. Avouans cou qu'est l' vérité Ou' nos pèchis l'ont bin mèrité!!

Poquoi fât-i qu' des chaie' ès l'aisse Si d'ness' des airs di sindiker Çou qu' Diew a dit et ôrdonné? Qui leyess' don là leûs chicanes Qni n' valet nin mt qu' des pets d' canes. Ou'n' s'avisess' pus dè damner Les cis qu'ont fait cou qu'i d'vin fer. Qu'i n' fôress' pus po d'zo les poites Dès fàssès bull', des fàssès lettes; Ca, tot qui s' sièv' di s' faits moyens Fait veï qui s' câs' ni vât rin. Owand l' vèrité est dè l' pârteie Ill' ni s' cach' nin; ill' si lait veie, Et n' si sièv' nin d' boign' messègis Po poirter ses lette' et papis. Qwand noss' saint pére adress' des bulles In' si sièv' nin d' plattès fôrmules Comm' fet certains anti-jureus Po mett' li brôïe et nourri l' feu. C'est âz Evequ' qu'i les èvôïe Et nin à des hanteûs d' marôïes Qu'il amuset po mî ploumer Leû boûrsette et s' fer régaler. S'i s' taihin, on n' dîreût nin l' vraie; On les laireût ès leû coulaie Caressi l' pintai ou l' flacon, Danser à l'flûte ou à violon; Men comme i n' cesset nin dè braire On a jugi très nècessaire Di les fer k'noh' po cou qu'i sont: Des hypocrite' et des brouillons, Qui n'ont d'vin leûs vue' ambitieuses Qui des projets po prinde à l' reuse

Ou à l'havroùl' quéqu' pastorâts
Ou quéqu' bons crâs canonicâts.
I n' âront rin comm' ji l'espére;
Ca Diew a dit, estant so l'térre
Qui tot qu's' voireut élever
Si rompreût l' cô et s' cassreut l' nez.
Qui n' téll' leçon les rind' pus sèges;
Qu'ill' les sièv' di tais-ti-bèche;
Qu'ill' les poite à n' pus clabotter
Cont' li raison et l' vèrité.

Si tot l' monde aveût fait comm' zel,
Adiet les Eglis', les chapelles!!
On n'âreut pus saouprit
Qui comme i fet so les grignts.
C'est là qu' po ramasser des messes
Qu'on l'si pâïe in' coronn' li pece,
I fet gripper des bonnès gins
Qui pinset qu'i seyess' des saints.
Il ont s'tu, d'het-i, prisonnirs;
Qu'on les honor' don comm' mârtyrs;
Qu'on s' mette à g'nos qwand i passet
Tot oistant s' chapai ou s' bonnet.
Ci n'est nin trop po des mârtyrs
Qu'ont soffiert tot cou qu'on pout dire!

Ni riereût-on nin à pâmer
Qwand on l's ôt ainsi jârgonner?
A-t-on jamâïe pus oïou dîre
Qu'i gn'âie aou des s' faits mârtyrs?
Pa! les mârtyrs dè timps passé
Es leû prihon n' s' ont mâïe sôlés!
I n' magnîn' qui dè pan tot sèche,
Baicôp pus neur qui l'ci d' manège;
I n' vûdin' ni pint' ni flacon;
On côp d'aiwe esteut leû boisson.
I n' fîn' nin rôler des libelles
Baicôp pus flairants qu' des draps d' hièlle

Zel. â contraire, ès leû gaïoùle

Si fîne appoirter l' bon boket,

Comm' lîv', dindon, chapon, polet,

Trippe â pehon, anweye tournaie;

Jusqu'à des gozâs, des doraies,

Qui stesinîne avou de vin,

Li meyeû, l' pus chîr et l' pus fin;

Et comm' d'ôrdinaire après l' panse

Sûvant l' proverbe arriv' li danse,

On z-oïéf ces saints fanfarons

Hurler des coplets, des chansons.

There he was a comment

Qu'on pére Agustin, plat bourrique, Aveut secht foû di s' fabrique, Et qu'on savant archi-curé Aveut r'veïou et amindé.

Des saints qui sont si charitâbes Divet ess' des saints vèritàbes! Bonnès chaffett', respectez les, Et por zel frottez voss' chaplet. I n' manqu'ront nin di v' mette à ctre Po n' bâbe-ès-cîne, ou po n' lârmîre. Ca i n'ont nin assez d' latin Po v's y k'dûr' po in aut' chimin; Tos leûs argumints sont si flàwes Qu'i gn'ya qu'ès paradis des âwes Ouss' qu'i polesse on joû fôrer Tos les sots qu'il ont ègarés. Qu'i crevess' don à l'Évangîle: Coula poiret rabatt' li bîle Qui les poit' sins rim' ni raison A troûbler l' culte et li r'ligion. Coula estant, on r'àret l' païe Ou'ont troublé tot' ces mâlès hàres. On r'vairet tos à l'unité Ainsi qu' Diew l'a tant rik'mandé.

IT son put feeling rose read It.

Avou l' justàcôrps militaire, Cou qu'est bin extraordinaire, On n'îret pus, francs harliquins, Administrer les sacramints; On z-îret avou téll' décence Qui permettet les circonstances, Sins avili noss' riligion Avou des pratiqu's di bouffon. Des chârlîs, qu' Lucifer soffele, Des savtîs, racoseûs di s'mèles, Si d'hant prièss' nin sermintés, Ni s'avisront pus dè k'fesser; Et les flaminds, sots fanatiques, Baicôp pus bièss' qui leûs bourriques, Ni s' îront pus mette à leûs g'nos Po l'si raconter leu magot; Divin les poch' di leûs maronnes, I lairont leus pèce' à coronnes, Sins les d'ner à des charlatans Suppôts et miniss' di Satan.

Binamé Diew! fez voss' mirâke; Confondez tos ces fàs orâkes Qui par bièstreie ou mèchanc'té Volet distrûr' voss' vèrité; Fez qu'i rintress' divin zel minme,
Et qu'ès l' plec' d'ess' coviérts dè l' laine
Dè l' berbis quoiqu'i seyess' leûps,
I fess' cou qu'ont fait les jureûs,
Pusqu' a par b ou l'zi mostére
Qui v' l'avez fait estant so l' térre;
Tot v's imitant, pout-on mâ fer?
Dè l' dîr', ci sereût blasphêmer.
Ainsi finih' ciss' longu' pasqueye
Qu'on deût fer k'noh' tot avâ l' veye
Po mostrer qu' les anti-jureûs
Vont très k'toirt pinsant aller dreût.

#### XXXIV.

# LI BEGUENNE.

(17..)

1.

Ji n' mi sâreu jamâīe tini
Di v' raconter ciss' bell' voci ;
Ciss' bell' qui n's arriva l'aut' feïe ,
Ji n'y song' jamâïe qui j' n'ès reïe ;
Lon la la , j' va raconter,
L'histoir' qu' enn' a-t-arrivé.

2.

On joù qui n's allî porminer A Robietmont après l' diner, Tot passant po d'zo les secrétes Nos oïin n' beguenn' qui trottéf. Lon la la, etc.

3.

Mi camarad' mi dit tot bas:
Ratind, dist-i, d' meûre on pau là;
I nos fât rîr', fans lî paou,
Soffel' lî on bèch' divin l' cou.
Lon la la, etc.

J'aveu in' canne à bûs' di bois , Et m' camarâde on pistolet ; Nos n's avisin là d'on bai jeu ; Houtez on pau qui est curieux.

Lon la la, etc.

5.

D'abôrd qui j'euri appliqué Li buse à m' bok' prète à soffler Ji t' li soffla dreut ès s' brôdi; Lu, s' pistolet il a d' lahî. Lon la la, etc.

6.

Si v's avî veïou cis' hopette Qu'ell' sâtla qwand ll' oïa l' pochette, Et qu'ell' sinta l' ball' piquer s' cou Vos arî ri comme on pierdou.

Lon la la, etc.

7.

Vo-l-là corowe avâ l' dortoir Tot breïant: waïe! j'a l' côp de l' moirt; Qu'on houk *pater* po m' kifesser Et l' *noster* po m' administrer.

Lon la la, etc.

8.

Madam' qu' accourt: ça, ça vit' mint!! Di l'aiw' di Hongreie ou dè vin! Qwand on' n't cút frotté d'zo l' nez Ell' kiminça à raviker.

Lon la la, etc.

9.

Rivnowe à leie, Madam' l'abresse:
Ousse est-c', binamaie, qui l' mâ v' presse?
— Madam', vis el oisreu-j' bin dîre;
C'est à cou ou bin vès l' croupîre.
Lon la la, etc.

10.

On losse, in' cûreie, on calin
Pindant qui j' chiéf pâhûlmint
M'a tiré on côp d' pistolet;
C'est l' côp de l' moirt, ca j'ès mourret.
Lon la la, etc.

11.

Madam' qui houk' sour Christalin Qui lî lîv' si ch'mîh' jusqu'às reins; Après tot nahî et qwerou, On n' trouve aut' trô qui l' trô di s'cou. Lon la la, etc.

12.

Tot l' monastèr' s'èliv' cont' leie Tot d'hant qu'ell' n'esteut nin sûteye; Qu'ell' songtf qwand elle a pinsou Qu'on tiréf à rond après s' cou.

, va. gren ester well is nos

Lon la la, etc.

Ces parol' lì rindant ses foices, Ell' si coross' comme in' botresse; Ell' jeûr' so s' bavette et s' courchî Qu'elle a sintou l' ball' so s' brôdî Lon la la, etc.

14.

L' mér' prieus' fouri d' sintimint D' voyî qweri on chirugien. ' Madam' qui dit: nos nn'avans qu' fer; C'est in' vûsion, par assuré.

Lon la la, etc.

15.

Dépòïe adon elle n'ireût pus A lieu secret, po in ècu. Ell' li fait todi ès l' coulaie Di sogn' d'esse eco attrapaie Lon la la, etc.

16.

Ji n' sé s' c'est d' pôïe qu'elle est ainsi , A mitan ll' a pierdou l'esprit, Po l' mett' souer comm' des roisins, Et s' dit d' ennès fer des présints.

Lon la la, etc.

17

On joù ll'houke onk di leus vârlets, Tot d'hant : ji t'vou fer fer n' saquoi, Et s' t' el fait bin comm' j' el diret, Ji t' dôret des cach' plein t' bonnet. Lon la la, etc.

18.

I n' l'eut nin si vite achevé, Qui d'abôrd ill' n'a-t-appoirté Ses crotall' souaies totès tennes; On z-euh' dit des cach' di beguenne. Lon la la, etc.

19.

D'abord qu'els euri d'vin les mains, I prinda eune et s' hagna d'vin; Tot fant in' hegne et les dints longs: Sont-c' là, dist-i, des cach' di stron. Lon la la, etc.

20.

Comme i d'héf çoula à l' volaie Qu'enn' aveût qu'à mitan l' pinsaie; I pâte eune, i louk les spyons: « So mi âm' ci sont des cach' di stron. Lon la la, etc.

21.

Si v's àrî veïou l' pauv' Servâ! I passa pus d' di pais di r'nà; Tot' les sours et dam' di l'abbaye Accort tot' po l' vini veïe.

Lon la la, etc.

L' ciss' qui lt aveut d'né les caches ,
Dit : Servà, i n'y a nou damage ;
T' àret d'main po l' joù d' saint z-Elôre
Ti cour tot comme in' boûss' di sôre.
Lon la la , etc.

23.

Madame oïant dîr' ciss' raison,
Dit: qu'on m'appoitt' vite on ramon.
Ji creu qu' ji n' lî fret nou damage
Si j'enn' î donn' so s' fôr às caches.
Lon la la, etc.

## XXXV.

## NOEL.

LISBETTE.

Vous-s' vini, cuseun' Mareie, A Bethlèem atot mi? Nos y veurans des merveyes Si c'est vraie çou qu'on m'a dit.

MAREIE.

Nenni ciete, il fait trop freud; Ji n' sareu èri dè feu.

Lisbette. 2.

Oh! vins cial', pauve éjalaie! Ti vous-s' broûler les mustais? Qwitt' tes jamb' dè l' cheminaie, Et prinds ès t' bresse on banstai.

MAREIE.

Po quoi fer ? po ouisse aller ? Qu' i gn-a-t-i qu' est arrivé ?

#### LISBETTE. 3.

On dit, ji n' sé s' il est vraie, Qui l' Messeie nos est oûie né; Les biergîs à grand' quowaie L'ont, so m' foi, par assuré.

## MAREIE.

Oh! qu' savet-i, les biergts! Qui est-c' qu' elsî a-t-annonci?

## LISBETTE. 4.

L'ang' Gâbriel , à maie nutte , As champs l'sî a-t-annoncî. Et les ange' atot leus flutes Jowît dè l' musique à l' mî.

#### MAREIE.

Vrai Diew! ji n'ès saveu rin; Jans! corans-y tot ratmint.

## LISBETTE. 5.

Ça! ni cours nin comme in' sotte; Prinds des fahe' et des lign'rais; On dit qu'enn' a nin n' fligotte Et nin si long qu'on bindai.

#### MAREIE.

Diew! qu'est-i don pauvriteu? Il est si pauv' qu'on bribeu.

#### LISBETTE. 6.

Si j'esteu on pau pus riche Ji m' cheg'reut bin , par ma foi , Di pan'hais , di fennès miches , Di crenés plein noss' bodet.

#### MAREIE.

Vinez! v' là n' juss' di leçai, Sitopez m'el d'on navai.

#### LISBETTE. 7.

Oh! vo-nos-ci arrivés; Loukans turtos d'intrer d'vin. Sûvez-m' qui a bonn' volté; Por mi j'a trové l' moyin.

#### MAREIE.

Nos n'avans qu' fer dè forcer, Tos les payous (1) sont trawés.

## LISBETTE. 8.

Ji creu qu' j'el veu d'vin n' fahresse.

#### MAREIE.

Non fait, c'est n' crippe âs moutons. Vos dennès gins, fez nos plece, Qui nos l' veyans' d'à façon. Arans-n' màïe on té bonheur Qui dè veyî noss' Sàveur.

<sup>(1)</sup> murs en paille et en argile.

#### LISBETTE. 9.

Bonjoù, binamé gros màïe! Mi binamé gros godon! C'est vos qui nos fret noss'pàïc Et nos fret avu pardon.

MAREIE.

Ci seret vos qu' douverrez Li paradis qu'est serré.

LISBETTE. 10.

Oh! louki don ces deux biesses Qui hansiet po l' reschâffer. Vos dirî qu'i l'adôresse, A çou qu'i sont prosternés. Eco el rik'nohet-i, Ca jamàïe i n' fît ainsi.

MAREIE. 11.

Oh! loukt, cuseun', ciss' face;
Maïe, av-v' rin veyou d' si bai?
Il est blanc comm' di l'albasse;
Si boke et s' nez sont parfaits.
Ses oûyes rilûhet téllmint
Qui v' dirt des cristalins.

LISBETTE. 12.

Dimandans turtos à s' pére Li permission de l' bâht. MAREIE.

Non fait, dimandans l' à s' mère Ell' nos l' accoidret co mt. Mér' di Diew, vis plais't-i bin Qui nos l' bâhans' on moumint?

LIVIERGE, 13.

Ji v's el permett' tour à tour ; Mais qui c' seuye tot bin douç' mint. Qu'on n'el bog' nin jus di s' four, Afin qu'on n'el kiboïe nin.

Mareie et Lisbette. Arans-n' mâïe on té bonheur Qui d'abressî noss' Sâveur?

LISBETTE. 14.

Qué damag' qui ciss' joùrnaic N'a nin qwinz' saze heur' di jou! Nos frint in' bonn' régalaic. Nos fricassrint l' poïe et l'où. Dinans li çou qui n's avans. Il est târd, nos ès r' îrans.

MARRIE, 15.

Tinez, très denn' mér' di Diew, Volà des très novais oùs.

Qui sont turtos d'oùie ponous. Tinez, v' là n' crett' di pan'hais Po fer des pappe' à l'ognai. LISBETTE. 16.

Si târd qui ç' seuye, fans n' aubâde So nos flûte et nos hâbois. Vins vès cial, cusin Erâde, Ti jow' si bin so l' hufflet. Turlutu et turlutu; Adiet! Binamé Jèsus!

## XXXVI.

# NOEL.

UN ANGE. 4.

## THOUMAS. 2.

Qui vout dir' çoula, pér' Mathi?
Ca jamâïe pus on n'a oïou pârler ainsi;
Diew est ès paradis,
Sol' térre on n'el veut nin;
Oh! nenni ciet', Matht,
Por mi ji n'el creu nin.

## L'ANGE. 3.

O berger, berger ignorant!
Adam pour une pomm's est livré au serpent;

Adam fit un grand crime; Dieu en fut le témoin. Il fallait un' victime, Il en a pris le soin.

#### THOUMAS, 4.

Pér' Biethmé, n'es-s' nin dispierté?

Nos trans vit' veyî çou qu'l'ange a raconté.

Biethmé, mouss' ti sârot,

Ji creu qui ti d'vins sot!

Prinds ciss' juss' di leçai

Et s' mett' tot ès banstai.

### MAREIE. 5.

Nos avans in' vach', nos l' modrans ; Et s' prindrans-n' li crêm' fou po fer l' pape [à l'èfant.

> Nos avans n' poïè qui poû, N's àrans des novais oùs; Dè souc di canari Po fer l' papa pus doux.

## Матпі. 6.

Kimint vous-s' qui j' faie li papa? Qwand j' n'a ni fiér di feu, ni ch'minaie Marrie. [ni crama.

> Nos frans comm' les biergts; Nos plantrans on bordon, Et s' mettrans-n' li feu d'zo Po fer cor' li chaudron.

(Les bergers arrivent à Bethlèem)

Kak, kak à l'ouh.—(Del'intérieur de l'étable.)

Qu'est-c' qui j'ò ci ?

MATHI.

Est-c' cial qu'i gn'y a n' pucell' qu' est [acoukeie d'on fi.

Les ange' ont tant chanté, Ell' ont tant musiqué, Qui j' vins veye s'il est vraie Çou qu'on m'a raconté.

LA VIERGE. 8.

Entrez près de ce nouveau né Reconnattre en lui Dieu; venez tous l'adorer.

> Il vient vous sauver tous; Tombez à ses genoux; Il apporte la paix Et tous autres bienfaits.

> > THOUMAS. 9.

Oh! ji n' pou creur' çou qu'on m'a dit; Cist homm' cial est trop vi po ciss' jôn' [feumm' voci.

> Il est tot blanc chenou; Ji n' sé k' mint qu' çoula s' pout; Ji n' sàreu maïe comprinde Kimint qu' l'èfant a v'nou.

## Віетниє, 10.

Binamaie dam', pardon, pardon!
D'avu si hardîmint intré ès voss' mohon;
Volà dè bon leçai
Et in' crett' di pan'hai;
On qwâtron d' novais oûs
Por vos fer dè moitroû.

## Матні. 11.

Jôseph, vos estez-t-on cheptî;
Vos fri bin in mohon' po ci p'tit roi logî;
S'iv' manquéf in' saquoi,
Nos v' donri bin dè bois
Po fer n' pitit' mohone
A c' binamé p'tit roi. (1)

<sup>(1)</sup> Variante, Des brique' et dè moirtî Po notru Dam' logî.









